Memo drawn up by Dr. C. E. Dolman, Prof. of Bacteriology, Medical School, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia.

Dr. Dolman, who is writing a history of bacteriology, spent a week in the Osler Library, and was specially interested in the Redi letters in this volume.



Memo drawn up by Dr. C. E. Balman, Prof. of Bacteriology, Sediosl School, University of Fritish Volumbia, Vancouver, British Columbi

Or. Dolmen, who is writing a mistory of bactericism, event a week in the Juster Library, and who appealally interested in the Redi Lettern in this votume.

# RE: BAGLIVI LETTERS - BIBL. OSL. NO. 7516

The Scalzi review ... "Giorgio Baglivi ..." Gazetta medica di Roma (15.x.1889 &c.) ... see typescript of this paper in Dr. Francis's envelope of notes — undoubtedly refers to this collection, and not to the Haller, or any other collection. As cited by Scalzi, the letters are instrictly chronological order, which must have entailed a big job of disentangling. He had access to them "through the courtesy of the noble and learned Gian Carlo Rossi, some time before 1889 (the date of his review). His summaries of the contents are useful, but cursory, and I detected a few inaccuracies.

Bibl. Osl. says: "A note by a former owner, Giancarlo Rossi, is on folio 324"." (It is presumably coincidental that Osler bought the volume from D. G. Rossi, antiquarian bookseller, in 1908). Giancarlo Rossi was possibly related to the Altemps ducal family, from whose estate Osler acquired the letters, through D. G. Rossi; but more likely they were purchased by Altemps from Giancarlo Rossi between 1889 to 1908. From what source did Haller procure the later collection of Baglivi correspondence?

The "note" refered to by Osler is a neat, pencilled signature, apparently by the same hand responsible for the pencilled folio numbers (up to fol. 321) appended to a four-page list of the letters, in a late 17th-century hand. A quick check indicates that the present sequence of the letters, illogical though it be, corresponds with this original list (folio 323-4). The letters had presumably been kept (or bound) in conformity with this list; and when rebound by Maltby, Oxford, in 1928, the same sequence was followed. While there might be many more satisfactory sequences, e.g. purely chronological, or by authors, or by topics, perhaps the overriding consideration is this "master list".

However, as things are now, this list could soon be departed from, since many of the individual letters are adrift, and the whole collection is in some jeopardy from even the most careful handling. Some form of cellophane sleeves would seem indicated for some or all of the loose leaves — at least. These could be kept in the original sequence, but lists of cross-references (authors and subjects), and possibly faithful translations of the more interesting items, if not of all, would seem rather overdue.

The question of the actual number of letters is in a confusing state, and in their present condition, is difficult to settle, e.g.

a) In the original list (folio 323-4), 161 are cited.

b) Under Giancarlo Rossi's signature, someone (Dr. Francis?) has pencilled "174 letters in all".

c) The last letter in the volume is numbered 215, folio 322.

# RE: BACLIVI LETTERS - RIBL. CSL. WO. 7516

The Scalar review ... "Chorsto Beglivi ..." Carette medica di Roma (15.x.1889 &c.) ... see typescript of this paper in Dr. Francis's envelope of notes — undoubtedly refere to this collection, and not to the Haller, or any other collection. As cited by Scalai, the letters are instrictly chronological order, which must have entailed a big job of disentangling. He had access to them "through the coursesy of the noble and learned Chan Carlo Rossi, some time before 1889 (the date of his review). His summaries of the contents are useful, but oursory, and I detected a few inaccuracies.

Bibl. Cel. says: "A note by a former owner, Giamourlo Rossi, is on folio 32AV." (It is presumably coincidental that Osler bought the volume from D. C. Rossi, antiquarian bookseller, in 1908). Giamourlo Rossi was possibly related to the Altemps ducal family, from whose estate Osler acquired the letters, through D. C. Rossi; but more likely they were purchased by Altemps from Giamourlo Rossi between 1889 to 1908. From what source did Haller procure the later collection of Baslivi correspondence?

The 'note" refered to by Osler is a nest, pencilled eignature, apparently by the same hand responsible for the pencilled folio numbers (up to fol. 321) appended to a four-page list of the letters, in a late 17th-century hand. A quiek obseck indicates that the present sequence of the letters, illogical though it be, corresponds with this criginal list (folio 323-4). The letters had presumably been kept (or bound) in conformity with this list; and when rebound by Maltby, Oxford, in 1928, the same sequence was followed. While there might be many more satisfactory sequences, e.g. purely chronological, or by authors, or by topics, perhaps the overriding consideration is this "master list".

However, as things are now, this list could soon be departed from, cince meny of the individual letters are satisft, and the whole collection is in some jeopardy from even the most careful handling. Some form of cellophane sleaves would seem indicated for some or all of the loose leaves - at least. These could be kept in the original sequence, but lists of cross-references (authors and subjects), and possibly faithful translations of the more interesting items, if not of all, would seem rather overdue.

The question of the actual number of letters is in a confusing state, and in their present condition, is difficult to settle, e.g.

a) In the original list (folio 323-4), 161 are cited.
b) Under Ciancarlo Rossi's signature, someone (Dr. Francis?)
has pencilled "174 letters in all".
c) The last letter in the volume is numbered 215, folio 322.

d) Scalzi refers to 169, and summarizes the contents of this number.

e) Osler (in <u>Bibl. Osl.</u>) refers to <u>151</u> letters to Baglivi, and 23 autograph drafts or copies of his replies, i.e., 174 in all; and also to 324 leaves. These figures, therefore, correspond to data (b) and (c). Where the "extras" come from, and whether still present, are interesting points.

C. E. Dolman,

d) Scalat refers to 169, and summertimes the contents

e) Osler (in Bibl. Osl.) refers to 191 letters to
Deglivi, and 27 autograph drafts or copies of his
replies, i.e., 174 in all; and also to 224 leaves.
These figures, therefore, correspond to data (h)
and (d). Where the "extras" come from, and whether
still present, are interacting points.

C. E. Dolman

\$3.11x.t1

The state of the same and the state of the s

A Company of Contraction with and Freez and Cloude beautiff and the Contraction of the Contraction and Contrac

or a little of principal of the party party and the party of the party

to the obligate like (bottle 197-1), 250 and all the life of the l

the same of the same of

This letter, doles 6 Aug 1692, in while Redi refers to passing 5 very large calcula, is "bound" in the Baglini volume (letter 67, f. 109) after the letter dates 27 Sept 1692, in while be mentions passing I small calcula. (Both letters described in B. hencis' pefer)

## REDI'S RENAL CALCULI

The following extracts are translated from apparently unpublished originals in Baglivi's letter book (no. 7516) in the Osler Library. Both letters were written to Giorgio Baglivi in 1692 by Francesco Redi (1626-97), pioneer biologist and one of our best medical poets. He probably underestimated his brilliant young correspondent's age andguessed he would reach 100 in 1770, which figures, extra large and clear, are underlined. Baglivi, as it happened, actually reached those figures but in bad order, for it was in 1707 that he died at the early age of 38.

# 6 August, 1692 ( leaf 109):

Since noticing that I have grown old, yes, seriously old, I make occasional slips in my writing, and believe me, dear friend Signor Giorgio, it distresses me greatly. Recently I have been tormented by calculi and have given birth to Five of the hugest!

A Domino factum est istud ("It is the Lord's doing"— the rest of the verse, "and it is marvelous in our eyes", being doubtless implied). Patience! And moreover they have left me prostrated. Patience again, patience! If you don't believe it, I am planning to come back and remind you of it in the year 1770, and then you'll get a fright. I jest because at the moment there is no pain; but when the calculi are racking me it is no laughing matter.

# 27 September, 1692 (leaf 95):

By the good grace of the Blessed Deity I am at present in perfect, really perfect, health, after passing seven small calculi which had made their way down from the kidneys into the bladder. So now, in short, I am perfectly well, and am really and truly your Servant.

# LUCALIAN ARVINE STREET

The Pollowing saturates are translated from an arrest in magnituded artificial, in the Selection of Selections in Barglist's letter book (no. 7916) in the Osier Literary.

Solid letters were estition to Glorgie Barglist in 1892 by Francisco Fest (1828-97), misseer biologist and one of one best resided poets. Be probedly underestisated his brilliant round nerve condendity age and conserved and solid francisco in 1970, which frances, extra large and close, one underlined. Barglist, as it bargemed, actually reserved to the said in each order, for it was in 1907 to a to died at the saidy as of 38.

# 0 August, 1992 ( Leaf 199):

Since noiseles that I neve grows ald, you, coriously all. I don't oresisted align in as written, and collected as a written, and collected as dear literal align or the page torescaped by a greatly. Hence Myr birth to five of the ingrest collected and they give birth to five of the ingrest!

And moreover they have left as prosented. Patience in our oyes, being domitless implied). Patience in our oyes, being domitless implied. Patience ogein, patience! If you don't believe it. I am planning to come back and rended you of it is in the beautiful and then you'll get a fright. I jest because at the moment there is no pain; but then because at the moment there is no pain; but then

# 27 September, 1892 (leaf 95):

Ey the good grace of the Blessed Deity I on ab creams in period, really perfect, health, after passing seven seell calcult which had made that may down from the iddangs into the bladder. So now, in short, I so perfectly well, and an really and truly your Servent. Dr. Ladislao Münster - Corrispondenza inedita fra Marcello

Malpighi e il medico Modio sulle conseguenze dell' infortunio
subito da Innocenzo XII°. Estratto dalla Rivista Medica per
il Clero - Anno XVIII. N. 12 Dicembre 1947, Anno XIX. N. 1-7

Gennaio-Luglio 1948. Anno XX N. 4¢5, Aprile Maggio 1949.

A ten-page pamphlet.

Malpighi e Baglivi in documenti inediti.

Milano, Editrice Sigurtà Farmaceutica, 1949. Repr. fr.:

"Smeraldo, n. 4", July 1949.

8 p., 1 pl. 28.5 cm.(la.8vo).

Uses and quotes the Baglivi letters, #7516, in the "Collezione Osleriana".



Dalla: "Gazetta medica di Roma" (15 ottobre 1889, fasc. 20; p. 457-470;) (1 Decembre 1889, fasc. 23, p. 529-546) (15 Decembre 1889, fasc. 24, p. 553-561). [Volume 15.]



Franscribed in the Osler Library from a transcription buildy lent by Dr. Erik Waller of Stockholm, his ponesses the star interior of Bagtini. The N.Y. Academy has this Goggetta ; Wit. envelope with 75-16 Giorgio Baglivi Base of state of the state of t MONTREAL, CANADA. Altre notizie biografiche evident! ricavete da un espistolario inedito e dalle sue opere per cura del dott. Francesco Scalzi. Dalla: "Gazzetta medica di Roma" (15 ottobre 1889, fasc. 20; p. 457-470;) (1 Decembre 1889, fasc. 23, p. 529-546) (15 Decembre 1889, fasc. 24, p. 553-561). Wolume 15.7 Sotto il titolo "Baglivi ed il suo tempo" il dott. Max Salomon di Berlino costruiva una biografia del Caposcuola della Medicina Romana. Noi dobbiamo professare a questo eminente scienziato di Germania la maggior gratitudine, essendosi occupato con singolare imparzialità PLEASERETURY Redocuters ...... nazionale del nostro maestro, elevandone i meriti ad una altezza superiore a qualunque medico del tempo. Lo ha giudicato il vero genio del secolo ed il restauratore della medicina in Europa. Ricava la storia famigliare e privata, scientifica e pubblica, da tre fonti, cioè dai pochi suoi biografi, dalla correspondenza letteraria col celebre Magliabecchi e da alcune espressioni di sè contenute nelle sue opere. Dall'estratto da me pubblicato di questa biografia nel giornale "Lo Spallanzani", 1889, fasc. VII-VIII, si apprende la vita del Baglivi in tutti i suoi particolari di nascita, di patria, di durata di vita, di studi, di opere, di cariche pubbliche, di onorificenze, di carattere sociale, di viaggi, di amicizie, di sua malattia e di sua morte. A me ora non resta che l'ambita missione di rendere contezza della correspondenza epistolare dei più celebri letterati italiani ed esteri coll'insigne Riformatore. Si tratta di una ricca collezione di lettere autografe dirette in gran parte al Baglivi, e delle sue bozze di risposta, che, per tratto di somma cortesia del nobile e dotto signor cav. Gian Carlo Rossi, ho potuto consultare per uso di questa contribuzione alla vita del grande Sono 169, in date diverse, dal 1677 al 1698, uniche quelle dei tre primi anni, le altre ripartite quasi a quantità equale dal 1691 al 1698, cioè nove anni prima della morte del Baglivi. Le 22 del Baglivi sono bozze in caratteri di difficilissima lettura, parte in risposta, e parte di propria iniziativa, alcune da Bolagna, ed altre da Roma.

Alquante hanno il semplice carattere di corrispondenza in tutto famigliare con i congiunti, o con personaggi che ne curarono la prima educazione e che si appagarono dei suoi solleciti avanzamenti. Tale è quella del Padre Michelangelo Mondegar della Compagnia, il quale procurò al giovane Baglivi d'esser ricevuto in Lecce dallo zio medico, da cui ebbe inizio tutto il suo avvenire felicissimo.

In a la sua vita, in parte al movumento letterario e scientifico del tempo e segnatamente di Roma.

In una, in data 17 gennaio 1693, il Baglivi, promulga tutto un programma della Riforma medica da lui ideata, e che divenne in appresso la legge della nuova scienza medica universalmente accettata.

Sono 33 gli scienziati che figurano fra i correspondenti, tutti ben conosciuti e rispettati nella repubblica letteraria.

I più celebri d'Italia sono Francesco Redi, di cui si contano dodici lettere autografe di eccellente ortografia, e di squisito gusto letterario; Lorenzo Bellini al quale appartengono quindici epistole come interessanti per la materia, così difficili per ortografia; Antonio Magliabecchi, che nella collezione vi figura con dodici correspondenze di proprio pugno, di discreta lettura; Luca Tozzi, chiaro Archiatro Pontificio, al quale appartengono sei lettere; Marcello Malpighi, il principe della anatomia e della microscopia del suo tempo, che ha nove belle lettere, di buona scrittura; Guglielmini, famoso idrologo e naturalista bolognese, cui ne appartengono quattro; Giovanni Lanzoni che ne conta quattro anche egli; Antonio Pacchioni, insigne anatomico in Roma, cui ne spette una.

Di provenienza straniera, per dire dei più distinti, se ne registrano sette del Mangeti, quattro dei librai tipografi Chouet e Ritter, una
dello Schroechio, presidente della società naturalistica di Vienna, altre
del Regis di Parigi, di Guglielmo (Herard d'Inghilterra, del Berger di
Francia, ed altri di minore considerazione.

Dallo specchio sinottico delle lettere qui appresso si apprende l'anno, il mese ed il giorno dell'invio, il luogo di partenza e di arrivo, il nome del mittente e quello adel ricevente, ed un brevissimo sunto del contenuto. Infine di questa esposizione avranno luogo delle considerazioni in conferma, o in emendamento delle note pubblicate da altri biografi che ci hanno preceduto (1).

<sup>(1)</sup> Le lettere che si trovano nel citato epistolario senza ordine cronologico sono state disposte a mia cura, per la più esatta intelligenza, secondo le loro date precise.



# Specchio delle lettere

#### 1677

1, (Ital.) - Settembre 18. - Tommaso Cornelio da Napoli al Malpighi in Bologna. Gli richiede l'anatomia delle piante.

#### 1687

2. (Ital.) - Luglio 28. - Il Bellini da Firenze al Baglivi.

E' una lettera piena d'indignazione contro i suoi avversari. Dice non sono morto ancora a dispetto dell'arrabbiata violenza e sfacciatagine di questa canaglia. Bisogna combattere sempre, avere gran cuore e grande attenzione, perchè continui sono gli assalti ed i cimenti. E prosegue in altre querele, non sapendo quello gli potrà accadere; nonostante spera di vincere. Gli chiede una certa opera del Montanari, statagli domandata dal collega Steinrez. Racconta come in Livorno abbia estratto ad un èbreo una pietra grossa quanto un dattero.

#### 1689.

3. (Ital.) - Novembre 3. - Il Bellini di Firenze al Tozzi. Lo ringrazia degli elogi che ne fa parte del Baglivi, e gli promette d'interessarsi di lui, benchè non ne abbia bisogno.

#### 1691.

- 4. (Ital.) Marzo 1. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Bologna. Con infinito contento apprende dalle sue lettere che ha ricuperato la salute.
- 5. (Ital.) Agosto 22. Mauro Spinelli da Padova ad amico anonimo.Raccomanda il Baglivi per ciò che potesse occorrergli nei suoi studi.
- 6. (Ital.) Settembre 1. Il Padre Paolo Segneri al Baglivi in Bologna. - Si compiace di avergli procurato dei buoni offici.
- 7. (Ital.) Ottobre 27. Il Malpighi da Roma al Lancisi. Raccomanda il Baglivi, che dice ben degno allievo della scuola di Napoli. Aggiunge che il Baglivi desiderava la sua dotta conversazione; e finisce così: "Spero dalla sua umanità questo favore, e tutti gli onori che compartirà a questo buon letterato, stimerò fatti a me stesso."
- 8. (Ital.) Novembre 6. Il Redi da Firenze a Francesco d'Andrea.Copia di sua lettera, nella quale dice che il Baglivi ritorna in Napoli,
  e per suo mezzo vuole manifestargli la stima che ha per lui. Intesse elogi
  dei viaggi del Baglivi, che lo fanno conoscere da per tutto per vero
  ingegno superiore. Gli manda una medaglia coniata in suo onore. Vi è
  un'annotazione o bozza di resposta del D'Andrea scritta da Portici il
  7 novembre 1692, in cui si parla di viaggi in Olanda ed in Inghilterra da
  intraprendersi dal Baglivi.

- 9. (Ital.) Novembre 12. Il Magliabecchi da Firenze ad Alessandro Marchetti in Pisa. Gli presenta un dotto scienziato ed unisce un foglietto d'indirizzo al suo albergo.
- 10. (Ital.) Novembre 12. Il Bellini da Firenze al Zambeccari in Pisa.- Si trattiene in cose di letteratura e di belle arti.
- 11. (Ital.) Dicembre 6. Il Medi da Firenze al Baglivi in Bologna.Si consola che il Baglivi si ricordi di lui. Manda i saluti al suo amaticsimo
  - 12. (Ital.) Dicembre 15. Il Malpighi da Moma al Maglivi in Bolo, na.-Gli manda la licenza dei libri proibiti. Si compiace che l'amico sia occupato di anatomia, come sarebbe suo desiderio; ma si duole che egli non possa fare altrettanto in Roma.
    - 13. (Ital.) Dicembre 22. Il Ledi da Firenze al Daglivi in Bologna. Min razia de li augurii delle buone feste. Di congratula che per mezzo del Cardinale Legato sia stato nominato Priore dell'Università di Bologna.
    - 14. (Ital.) Dicembre 30. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in pologna. Si rallegra che dopo varii viaggi è arrivato felicemente a Bologna. Lo ringrazia degli elogi che gli rende, ed ir una postilla dice che è costretto di far fare le soprascritte alle lettere da altri, probè non sia riconosciuta la sua mano.

    - 16. (Ital.) - Il Bellini al Baglivi. Contiene espressioni di affetto e di stima per lui.

#### 1692.

- 17. (Ital.) Gennaio ?. Il Malpighi da Roma al Baglivi in Bologna. Si rallegra che si trattenga sulle osservazioni dei cadaveri umani e dei bruti, facendovi esperienze con cotesti fignori Accademici e gli sarà grato sentire ciò che avrà operato nel cane, al quale na sorato la vena cava. Finisce col dire cae gli carà carissima la sua venuta in Roma, e manda i suoi saluti al Valsalva.
- 18. (Ital.) Marzo 4. Il Redi da Pisa al Baglivi in Bologna.
   Informa il suo amico che trovandosi alle cacce di Pisa col serenissimo suo signore il Gran Duca, ha ivi trovato la sua lettera. Lo assicura che

46776 - 7

f.t. 191

la sua medaglia rimessa al D'Andrea è di sua proprietà assoluta. Si rallegra che voglia intraprendere viaggi maggiori in paesi lontani per conoscere i valentuomini che vi sono. Gli augura sanità e lo prega di domandargli i suoi servigi.

- 19. (Ital.) Aprile 28. Michelangelo Pandelli da Padova al Baglivi in Roma. Si rallegra del suo arrivo in Roma, e crede che l'autorità del Malpighi gli procurerà una buona sistemazione. Si lamenta che essendo egli di ordine religioso gli abbiano negato la cattedra delle Meteore. Nella soprascritta è indicata la notizia che il Baglivi dimorava in casa di Monsignor Malpighi.
- 20. (Ital.) Maggio 3. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Napoli. Dopo scambi di complimenti si rallegra della scelta che ha fatto dei letterati ed in specie del Malpighi. Egli resta però, quasi nella solitudine. Unisce una preghiera del Padre Segneri al Baglivi di reverire un Padre, forse della stessa Compagnia.
- 21. (Latina). Giurno 22. Riccardo Pitcarn da Londra al Ballivi in Firenze. - Loda il suo sistema geometrico, al quale informa i suoi lavori. Desidera di avere "De villo contractili" e le esperienze "De operationibus animalibus".
- Roma. Si rallegra delle sue visité a tutte le Università d'Italia.

  Afferma che il Redi ed il Malpighi siano i più grandi in Europa. Si querela del Malpighi che gli scrive troppo laconicamente, forse per l'assidua assistenza del Papa, e per la età. Eppure dice di sè che, trovandosi a 67 anni ed affievolito, desidera d'intrattenersi con lui.
- 23. (Ital.) Agosto 2. Il D'Andrea da Napoli al Baglivi in Roma. Lo ringrazia delle buone notizie sulla salute del Malpighi, che dice di stimare altamente. S'intrattiene sulle condizioni politiche del tempo.
- 24. (Ital.) Agosto 6. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Manda i saluti al celebre d'Andrea. Si lamenta di essersi invecchiato davvero. Racconta che in quei giorni ha tribolato per i calcoli, e che ne ha emessi cinque grossissimi. Pazienza! Per ischerzo soggiun ge che se il Baglivi non lo crede verrà l'anno 1770 a rammentarglielo, ed allora ne avrà paura. Dice che quando non ha dolori fa il buffone e consiglia il collega di approfittare delle conversazioni del Fossombroni(1).
- 25. (Ital.) Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Ringrazia della lettera speditagli per mezzo dell'Andreini. Si duole che non gli siano giunte le altre e ne incolpa i postieri. Accusa ricevuta del 1º Tomo del Cronicamerone del Bulifon.

K 1 1.38

letter 80 1 1

HAM. Th

47.

<sup>(1)</sup> E' l'autore dell'opera - Vitarum Italorum doctrina excellentium, qui saeculo XVIII floruerunt. - Romae MDCCLXVI.

- 26. (Ital.) Settembre 3. Giuseppe Duverney da Parigi al Baglivi in Roma. Intesse elogi più che straordinari tanto del Malpi hi quanto del Barlivi; il primo qual miracolo di scienza medica, ed il secondo di sommo decoro ed ornamento della patria. Flogia molto l'opera del Daglivi "De fibra motrice", predicendo che lo renderà immortale. Si duole che manca da tempo di lettere del Pedi, che dice d'ingegno ammirando. Fa onorevole menzione del Cestoni, il quale pare avesse rinvenuto il seme nelle alghe marine e nella corallina. Rispose il Baglivi ai 3 di settembre 1692.
- 27. (Ital.) Settembre LL. Il D'Andrea da Portici al Baglivi in Roma. Lo ringrazia del medaglione del Redi.
- 28. Settembre 27. Il bedi da Firenze al Baglivi in loma. Lo rincrazia della lettera trasmessagli dal D'Andrea, e l'incarica di rimettergli la sua risposta. L'informa che ha emessi sette piccoli calcoli e che ora si trova in buonissima saluto. Si rallegra che goda della conversazione del Fossombroni in Roma e del Malpighi, che saluta entrambi. Gli augura buoni lavori, se ne farà.
- 29. (Ital.) Ottobre 1. Lionardo da Capua da Napoli al Baglivi in Roma. Lo ringrazia della stima che ha per lui. manda i saluti al malpighi, che stima ed ama sopra tutti. Dice di avere per le mani alcune convetture sulla febbre, che darà alle stampe, con altri ragionamenti sulla incertezza dei medicamenti.
- 30. (Ital.) Novembre 29. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Aingrazie della sua lettera in data 22 novembre da Roma, non che delle sue consegnate al Baglivi e al D'Andrea. Saluta il Fossombroni.

#### 1693.

- 31. (Ital.) Gennaio 10. Giulio Marchini da Montpellier al Bellini in Firenze. Assicura che in Montpellier non si trova nè un Bellini nè un Malpish i; che di meccanica e di fisica se ne conosce poco, e loda i meriti del Borelli, che la Chatelain ed il Chirac esaltano alle stelle par le sue opere; che in Tolosa il Bayle lo accarezzò sapendo che era suo scolaro. Che tutti aspettano con impazienza la sua opera sulle funzioni animali. Lo scrittore di questa lettera di 3 pagine pare fosse di Lucca.
  - 32. (Latina). Gennaio 17. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. lo ringrazia di avere presentato i suoi lavori ai librai ... Gli assicura che darà maggiore estensione al trattato "De vulneribus" secondo i consisli suoi. Gli promette la dedica del suo trattato "De nova methodo medendi vulnera per a quam frigidam" che pubblicherà incoraggiato dalle osservazioni del Marchetti di Padova. Parla del veleno della tarantola che dice frequente a trovarsi nelle Puglie, su cui il padre aveva raccolto dei fatti. Passa a dire del suo lavoro "De fibra motrice" che aveva intenzione di dedicargli, ma glie ne era mancata il tempo. Discorre poi in maniera grave e solenne della Riforma in medicina e chirurgia. volendola riportare alla osservasione ed alla esperienza della scuola ippocratica e promette di trattarla per aforismi come Ippocrate. Rimprovera il vizio del secolo di abbandonarsi alle ipotesi ed alla fantasia. Rivolge i suoi rimproveri specialmente alla Germania superiore "nauseant fere tot hypothesese, tot nugae, quas scioli per Germaniam superiorem quotidie

che

consarcinant et nomina amplificant, non rem". Gli raccomanda la pubblicazione delle opere del malpighi, specialmente quelle che riguardano la botanica. Dice di volersi astenere di entrare in polemiche col Berger, che crede uomo imprudentissimo.

- 33. (Ital.) Febbraio 27. Giuseppe Pascalis da Torino al Baglivi in Roma. Fa i suoi ringraziamenti che con la sua lettera gli ha mitigato il dolore della morte del proprio fratello. Saluta il Malpighi che dice nuovo messia! Asciunce che va a scrivere al Bott. Pacchioni della Consolazione, il quale ali ha comunicato alcune sue ocservazioni. Aspetta che comparisca il suo sistema di chirurcia, che sarà improntato sul sistema fisico-atomistico o cartesiano. Gli da notizia di aver letto che per condurre le fibrille dei nervi fin alla loro origine, giova di far bollire il cervello nell'olio, consigliandogli di sperimentarlo in quello del pesce scarpena. Non dubita che non segua a fare la corte al Lancisi. E sapendo che frequentava l'Ospedale di S. Spirito, lo incombenza di salutargli i signori medici ed assistenti.
- 34. (Ital.) Marzo 2. Gennaro Bispi da Napoli al Bellivi in Firenze. Gli rende grazie per avergli presentato certe signor Goffredo sommo letterato, e manda i saluti al Malpighi che dice enciclopedico, ed onore del secolo.
- 35. (Ital.) Marzo 14. Luca Tozzi da Napoli al Baglivi in Roma. Dà discarico di alcune copie della sua opera presentata a diversi scienziati.
- 36. (Ital.) Marzo 16. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Si lamenta dei postieri pel ritardo delle lettere. Ringrazia Luca Tozzi del libro donatogli. Si congratula degli elogi che si fanno delle sue opere nel giornale dei letterati, e negli Atti degli Eruditi di Lipsia. Riverisce il Malpighi.
- 37. (Ital.) Marzo 25. Il Dott. Pietro Angelo Baglivi da Lecce al Malpighi in Roma Raccomanda il figlio al Malpighi, e gli chiede il consiglio se debba allontanarsi da Roma.
- 38. (Ital.) Marso 25. Risposta del Malpighi al padre del Baglivi senza data precisa. Bozza autografa. Lo assicura delle eccellenti doti morali e scientifiche del figlio, il quale lo aiuta nel lavoro e lo solleva dalla solitudine, e vedrebbe con rammarico la sua partenza. Consiglia di differire ed aspettare qualche occasione opportuna.
- 39. (Latina) Aprile 1. Il Baglivi da Roma a Luca Schroechio. Gli espone che si parla spesso di lui nelle conversazioni col Malpighi "In aedibus Malpighianis" che chiama suo maestro "Praeceptorem meum". Loda i meriti del Berger "Cuius ingenii acumen mirata est Italia."
- 40. (Ital.) Aprile 11. Luca Tozzi da Napoli al Baglivi in Roma. Si compiace che i suoi lavori siano approvati dal Malpighi, uomo sincero e candido. Dice di aver spedita copia del suo lavoro al Bellini, al Redi, al Magliabecchi ed al Giornale di Lipsia, che ne aveva fatta richiesta. Saluta il Malpighi.

- 41. (Ital.) Maggio 1. Il Malpighi da Roma al Baglivi in Roma. Gli chiede a nome dell'Ambasciatrice di Venezia copia di un consulto sopra una distinta dama.
- 42. ( Maggio 3. Luca Tozzi da Bologna al Baglivi in Roma. Lo previene che ha spedite delle copie dei suoi commentari sugli aforismi di Ippocrate, allora usciti da torchi, dirette al Malpighi.
- 43. (Ital.) Maggio 5. Il Bellini da Pisa al Baglivi in Roma. Risponde ad una sua lettera pervenutagli in ritardo. Dice di aver veduto un certo Professore di Wittemberga, e di averlo trovato un parlatore di latino. Si querela di certo furto letterario commesso al Baglivi, e di non potere cooperare alla restituzione. E risoluto di staccarsi dalle lettere per non avere più crucci nè con letterati, nè con stampatori. Si duole di non potergli mandare esemplari delle opere del Tozzi; aggiunge i saluti per il Walpighi.
- 44. (Ital.) Maggio 7. Lionardo da Capua da Napoli al Baglivi in Roma. Lo ringrazia della buona memoria che ha di lui. Dice di avere conversato col Berger, che ha trovato di quel valore che ha espresso delle sue lettere. Saluta il Malpighi.
- 45. (Ital.) Maggio 16. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Lo assicura di averlo raccomandato al Dott. Gio. Battista Fossombroni.
- 46. (Ital.) Maggio 20. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Risponde che ha trovato il ritratto del medaglione, che invia al Malpighi. Ringrazia il Tozzi dell'esemplare della sua opera. Si compiace che Lionardo da Capua faccia menzione di lui nella sua opera.
- 47. (Ital.) Luglio 4. Il Tozzi da Napoli al Baglivi in Roma. Ringrazia lui ed il Malpighi delle premure in favorirlo. E benchèfosse cosa molto difficile, spera che in buona occasione si potrafar qualcopa di buono col Papa e con i ministri di prima riga.
- 48. (Latina). Agosto 1. Il Malpighi allo Chouët in Ginevra. Loda i lavori del Baglivi di anatomia e di fisica, sui quali stima si debba appoggiare la riforma medica.
- 49. (Latina). Agosto 1. Il Malpighi da Roma al Mangeti in Ginevra. Parla di un rimedio innominato che non approva.
- 50. (Latina). Settembrz 17. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Lo ringrazia della risposta alla sua ultima, e di averlo messo in relazione col Malpighi, che dice "Medicorum saeculi verum decus". Lo sollecita a mandargli il trattato delle ulceri e delle ferite per pubblicarlo. Conviene con lui sul sistema di seguire più i fatti che le ipotesi. Lo scongiura di coltivare il lavoro "De fibra motrice et morbosa", promettendogli di pubblicarlo nella sua Baglioteca anatomica. Gli domanda quanto sarà per comporre il Malpighi.

etter 91

Petter 94

Party.

- 51. (Ital.) Novembre 8. Il Cardinal P. I. Albani da Roma a Mons. Pignatelli vescovo di Lecce. Gli raccomanda Don Giacomo, fartello del Baglivi.
- 52. (Latina) Dicembre 12. Luca Schroechio da Vienna al Baglivi in Roma. Dopo averlo ringraziato, quasi gli invidia che si trovi in conversazioni così cordiali col Malpighi. Gli dà la notizia che il Berger è stato richiamato in patria dal suo Elettore.
- 53. (Latina) Dicembre 20. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. E' copiata dal Baglivi.
- 54. (Ital.) Dicembre 30. Mons. Pignatelli, vescovo di Lecce, al cardinale Albani. Risponder che prenderà ogni cura del sacerdote Don Giacomo Baglivi, suo raccomandato.
- 55. (Latina) - Il Berger al Baglivi. Si trattiene sopra argomenti di farmacologia.
- 56. Il Berger al Baglivi. Appunti senza interesse.
- 57. (Ital.) Suor Venerata della SSma Immacolata al Baglivi. Felicitazioni augurii.
- 58. (Ital.) - Il Magliabecchi da Firenze riferisce al Baglivi in Roma che il Guglielmini approva l'opera dello Scara mucci.

#### 1694.

- 59. Gennaio 17. Angelo Evangelisti da Pitigliano al Baglivi in Roma Duolsi della percita del Larpichi. Prevede che dalle conversazione del Baglivi col Papa, verrà il Baglivi eletto suo medico. Desidera le sue pubblicazioni. Manifesta l'intenzione di fare une relazione sulle malattie occorse nel passato anno col diverso metodo di cura secondo le costituzioni annuali.
- 60. (Latina) Aprile 1. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Si scusa di non averlo riscontrato prima, essendosi trattenuto un mese in Napoli, e poi per essersi recato in Frascati per incombenza del Malpighi a riverire un personaggio. Gli spedisce le esercitazioni "De Tarantula" che ha compiute "stans quasi pede in uno", nonchè gli altri esperimenti "De nova methodo medendi vulnera".
- 61. (Ital.) Aprile 3. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Si mostra agitato per le notizie contradittorie sulla salute del Malpighi. Se fosse necessaria la sua presenza in Roma, no domanderebbe la licenza. Promette une pubblicazione in cui vi sarà forse qualche contraveleno che potrà farlo meno timoroso degli altrui morsi.

halling draw

62. (Ital.) - Maggio 29. - Giuseppe Pascalis da Torino al Baglivi i in Roma. - Si compiace che abbia smesso il pensiero di abbandonare Roma. Dice di aver eseguite le sue commissioni. Prevede che tutti acclameranno i suoi lavori sulla Tarantola. Si mostra persuaso degli sperimenti sui vescicanti e sulla azione dissolvente della cartaride sul san ue. Daluta il Malpi-hi.

6%. (Francese) - Jurlio 5. - Il -a livi da oma a Pier cilvano recisi in Parigi. - Loda a cielo il suo sistema filosofico e lo supplica a tradurlo in latino, essendo da pochissimi conosciuto il francese. Ricorda i suoi lunghi viaggi nella Dalmazia e nell'Arcipelago. Dice di trovarsi in Roma sotto la scorta del Malpighi per progredire nella medicina.

- 64. (Ital.) Luglio 5. Il Malpighi da Roma ad un amico in Francia. Lo ringrazia della stima che ha di lui. Dice che le sue opere non hanno altro merito che quello della curiosità, e desidera d'indagare le cose della natura che essa con tanta chiarezza e profondità ha svelate.
- 65. (Ital.) Agosto 7. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Promette che se la sua presenza in Roma fosse utile per la conservazione del Lalpithi, non cuarderebbe a disagi ne a pericolo anche evidentissimo di morte. Poi per le buone notizie sopraggiuntegli, si rallegra del suo miglioramento.
- 66. (Ital.) Agosto 21. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Si scusa del ritardo nello scrivere, ma ne incolpa i colori nefritici. Di concola del notabilissimo mi lioramento del malpi-hi. "Io ne ho fatto rin raziare nell' altare della Soma annunziata, perchè amo teneramento e riverisco quesco grand' uomo".
  - 67. (Ital.) Settembre 2. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Dice che sià era precorsa la notizia della morte del Malpishi prima che V. o. me ne informasse. Si lusingava, ma ora lo piange dolorosamente.
  - 68. (Ital.) Settembre 20. Giovanni Della Scala da Parigi al Malpighi in Foma. Fa une lun a esposizione di un levoro de menè (31 agosto 1793) sulla respirazione del feto e degli animali. Non gli manderà il libro delle piante del Tournefort, sapendo che lo aveva avuto.
  - 69. (Francese) Settembre 25. Il Regis, segretario dell' Accademia di Francia, da Parigi al Baglivi. In due lettere si intrattiene sul proprio sistema di filosofia, ed è soddisfatto che il Baglivi l'abbia approvato.
  - 70. (Latina). Ottobre 1. Il l'Baglivi da Roma a Gio. Battista Tressant, medico di Parigi. Dà il suo voto favorevolo al lavoro "De usu orizae" del Tressant, comunicatogli da Mons. Brexiere, cameriere di Innocenzo XII.
  - 71. (Latina.) Ottobre 1. Severino Giuseppe da Napoli al Mangeti in Ginevra. Riferisce un caso di una malattia singolarissima che chiama con vocabolo nuovo Megalocardia; e ne richiede il parere al Mangeti, nominandolo anatomico solertissimo.

" (etter 131) folis 207

0

- 72. (Ital.) Ottobre 2. Il Redi da Rirenze al Baglivi in Roma. Parla di certe medaglie da consegnarsi all'Abate Della Stufa e ad altri amici.
- 73. (Ital.) Dicembre 18. Il Padre Michelangelo Mondegar da Napoli al Baglivi in Roma. E'dispiacente della morte del Malpighi, che dice tanto amasse il Baglivi, e che poteva tanto giovargli; soggiunge: "Stimo però che V. S. sia in stato di non avere bisogno di appoggio, e che da sè si faccia largo." Finisce col raccomandargli di aver più cura d ella propria che dell'altrui vita.
- 74. (Ital.) Dicembre 18. Antonio Bulifon da Napoli al Baglivi in Roma. Dalla lettera del 4 andante ha appreso la morte del Malpighi che è dispiaciuta a tutti i letterati. Dice: se dagli scritti di Mons. Malpighi potesse ricavare qualche buona lettera memoriale, mi sarebbe grata.
- 75. (Ital.) Dicembre 21. Paolo Della Stufa da Firenze al Baglivi in Roma. Elassai addolorato per la morte del Malpighi, e vede con soddisfazione che sia stata spedita la elazione dell'autopsia alla Regia Società d'Inghilterra e a quanti apprezzavano la sua dottrina. Tutti ne saranno desolati, non escluse le nazioni forestiere. Si compiace che S. Santità abbia incominciato a valersi dell'opera sua, non essendovi altro che possa rappresentarlo meglio. Gli promette certe medaglie. Lo ringrazia degli augurii per le prossime feste.
- 76. (Ital.) Dicembre 22. Il Guglielmini da Bologna al Baglivi in Roma. - Si palesa molto addolorato per la morte del Malpighi. -Accusa ricevuta della relazione dell'autopsia. Ricorda con soddisfazione di averlo avvicinato per 17 anni.
- 77. (Latina). Dicembre 26. Il Régis da Parigi al Malpighi in Roma. Accusa di aver ricevute le sue lettere per il Bahuer. Si rallegra della ricuperata salute. Lo assicura che tutti gli scienziati di Francia ammirano le sue opere. Lo ringrazia del rimedio consigliatogli per la sua tosse cronica (polvi di cancri). Lo loda il medico del Re, il Fagon. Si duole del poco lavoro degli scienziati in Francia.
- 78. (Latina) Dicembre 26. Il Régis da Parigi al Baglivi in Roma. Si congratuala che il suo sistema filosofico sia seguito da lui e dal Malpighi.
- 79. (Ital.) Dicembre 29. Michelangelo Guidelli da Padova al Baglivi in Roma. Dice che la morte del Malpighi l'ha crocifisso. Il mondo ha perduto un gran letterato, e l'Italia una gran parte della sua gloria. Si conforta che rimanga il Baglivi, recercato da tutta la repubblica letteraria.
- 80. (Ital.) Dicembre 29. Il Lanzoni da Ferrara al Baglivi in Roma. Ha ricevuta la sua lettera nella quale dà la notizia della sezione del cadavere del Malpighi, la cui memoria sarà gloriosa presso i posteri, e vivrà il di lui nome sempre immortale. Gli giura che ha pianto, per tanta perdita nella repubblica letteraria.

- 81. (Ital.) Gennaio 1. Questa lettera di Luca Tozzi non è intelligibile.
- 82. (Ital.) Gennaio 5. Mons. Pignattelli, vescovo di Lecce, da Lecce al Baglivi in Roma. Spera aiuti dal Papa per opere pie. Si dice dolente per la morte del Malpighi. Dubita che il Pontefice abbia nominato a suo medico il Dott. Luca Tozzi.
- 83. (Latina) Luglio 6. Antonio Chouët da Ginevra al Baglivi in Roma. Si duole della morte del Malpighi. In una postilla il Baglivi dice "Gli risposi il 12 aprile 1695, e gli scrissi che io era stato fatto secondo medico di Palazzo. Che gli salutasse il Mangeti, al quale aveva mandato i titoli del suo apparato, e di altri cinque trattati".
- 84. (Ital.) Gennaio 18. Biase del Pozzo da Napoli al Baglivi in Roma. Ringrazia per la relazione del male e dell'autopsia del Malpighi. S'interessa della sua nomina a medico del Papa.
- 85. (Ital.) Gennaio 28. Biase del Pozzo da Napoli al Baglivi in Roma. Gli raccomanda il Tozzi e lo prega d'informarlo qual concetto abbiancidi lui in Roma.
- 86. (Ital.) Febbraio 11. Il Guglielmini da Bologna al Baglivi in Roma. Ullieto che i pubblici rapporti facciant conoscero l'elemione del Tozzi a primo medico del Papa e quello del Baglivi a secondo medico. E vede con piacere che per la provvisione del Papa potra fissare la sua dimora in Roma. Saluta il Dott. Fabbri.
- 87. (Ital.) Febbraio 16. Il Bellini da Pisa al Baglivi in Roma. Si rallegra che il Sommo Pontefice non si sia scordato di lui eleggendolo a surrogare il Malpighi. Chiama il Tozzi archiatro,
- 88. (Ital.) Febbraio 20. Il Redi da Livorno al Baglivi in Roma. Apprende con somma soddisfazione le glorie e gli avanzamenti del Tozzi, il quale gode che lo rammenti. Pregherà Iddio che lo guardi per la conservazione del nostro Sommo Pontefice, e per la gloria del nostro secolo.
- 89. (Ital.) Febbraio 20. Angelo Evangelisti da Pitigliano al Baglivi in Roma. Avrebbe desiderato che il Papa l'avesse nominato suo medico, ma è sicuro che col tempo non gli potrà mancare il premio di tanti suoi meriti. Lo informa della molte pleuriti e perniciose, e che a nessuno cava sangue a differenza degli altri medici, e che a meno di qualche accidente risanano tutti.
- 90. (Ital.) Febbraio 22. Mons. Michele Pignatelli, vescovo di Lecce, al Baglivi in Roma. - Si compiace del buon effetto della sua lettera, la quale gli ha alleggeriti i dolori della chiragra. Rallegrasi che Luca Tozzi sia andata in Roma. Manda i saluti per il fratello Don Giacomo.

- 91. (Ital.) Maggio 22. Il Lanzoni da Ferrara al Bagli in Roma. Gli invia in dono una copia dell'opera del Testi. Gode di sentire che fra poco pubblicherà alcune sue fatiche, che saranno sommamente gradite dai letterati. Lo supplica di far menzione di lui nelle sue opere.
- 92. (Ital.) Febbraio 22. Il Lanzoni da Ferrara al Baglivi in Roma. Giubila della nomina a medico del Papa del Dott. Luca Tozsi. Si dichiara devotissimo al Baglivi.
- 93. (Latina). Maggio 30. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Gli rende grazie per il lavoro sulla Tarantola e per l'opuscolo "De usu et abusu vesicantium" da pubblicarsi nella Biblioteca Medico-Pratica. Lo richiede di altri lavori, che promette saranno pubblicati con maggiore diligenza tipografica. Manda un libro al Tozzi, che dice medico pontificio primario. Si rallegra della sua nomina a medico secondario del Papa.
- 94. (Latina). Luglio 12. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Lo ringrazia della buona notizia di sua salute. L'informa che ha consegnato il libro spedito al Tozzi. Parla del Tozzi col titolo di archiatro consiliario a secretis, e prelato domestico. Lo ringrazia da Parte del Tozzi. Gli promette la storia della malattia e del l'autopsia del Malpighi.
- 95. (Ital.) Agosto 14. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Dice che da molti mesi aveva saputo la sua nomina alla cattedra di anatomia. Lo ringrazia della sua opera, che loda grandemente, specialmente perchè vi è fatta menzione di lui, ed è improntata al metodo pratico dell'osservazione & dell'esperianza.
- 96. (latina) Ottobre 17. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Si duole che siano accorsi degli errori nei due primi volumi della sua Biblioteca Medico-Pratica, in causa alla sua malattia. Narra per esteso i suoi vecchi incomodi di salute, quasi per iscusarsi della poca sua cura di revisione.
- 97. (Latina) Dicembre 4. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Accusa le notizie dello Chouët e dei malori di lui, sui quali il Mangeti richiede il Consiglio suo e del Tozzi.
- 98. (Ital.) Dicembre 19. Angelo Evangelisti da Pitigliano al Baglivi in Roma. Desidera i suoi consigli per i mali epidemici del suo paese.

#### 1696.

99. (Ital.) - Gennaio 9. - Antonio Pacchioni da Tivoli al Baglivi in Roma. - Lettera piena di interesse. Prima si duole che non l'abbia avvisato della sua nomina a pubblico lettere, poi gli fa sapere che il Lancisi era andato in Tivoli a proporgli di concorrere alla cattedra di anatomia "ma io (dice) sapendo che V. S. aveva giustissima pretenzione mi ritirai."

- 100. (Ital.) Giugno 26. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Pona. Gli farà avece per parte del andosio un opuscolo del l'anzelio dedicato allo symivente. Su di esso l'autore prama un indinio dei letterati italiani. Il l'arlichecchi frattanto desidera in secreto quello dei la livi e del Tozzi. Premette che il Fanzelio è dotto e pubblica ogni mese un giornale dei letterati in lingua tedesca, che in sequito si stamperà forse anche in latino. Si trattiene su certe ossa di elefante giudicate per tali dal Ramazzini e da altri dotti.
- 101. (Latina.) Febbraio 15. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Riprende imaginandole le parole del Mangeti "Rumpe moras calami in viet amicissimas no ver man. etcus" e dà le rationi del suo lun o silenzio. in specie il suo concorso con le competitori alla cauteura di anacomma, fra i quali auspice Deo et favore optimi Pontificis non vero meritis meis, i Rettori dell'Archiginnasio mi riputarono il più d'egno. Lo informa di alquante opere in via di pubblicazione del Gherard e del Tozzi.
- 102. (Latina). Febbraio 23. Il Magliabecchi da Firenze avvisa il Baglivi in Roma che ricercherà l'opera dello Scaramucci.
- 103. (Latina.) Marzo 21. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Gli comunica che verrà in soma il celebro potanico cherard. in casia del consulto suo e del Tozzi sulla sua malattia, da cui ha ricevuto un sensibile miglioramento. Riservasi l'uso dell'ipecacuana e dell'acciaio se ritornasse l'affezione emmorroidale, e le acque ferruginose in associazione al latte. Spera di assistera alla pubblicazione del terzo volume della Biblioteca Pratica. Prega di far eseguire in Roma le figure, pensando egli alle spese. I suoi saluti estensibili al Tozzi.
- 104. (Latina). Agosto 1. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Gli consiglia di occuparsi meno, ed aversi più cura della salute o lo dice per propria esperienza. Lo ringrazia della menzione onorifica dei suoi scritti. Prevede che presto si pubblicherà il 4º volume della Biblioteca Pratica, nel quale farà bella figura il suo lavoro sulla Tarantola e sugli aforismi d'Ippocrate, desiderandone le figure domandate. I semi delle piante rare non allignarono nel suo orto.
- 105. (Latina). Ottobre 15. Il Baruffaldi da Ferrara al Baglivi in Roma. Si congratula della nomina a Professore, di che ha avuto notizia dal Lanzoni. Chiama il Baglivi ornamento dell'Italia.
- 106. (Ital.) Novembre 2. Giov. Antonio Chouët da Ginevra al Baglivi in Roma. - Dice di avere consegnato al Mangeti la sua lettera ed il manoscritto. Spedirà al Cesaretti la Biblioteca Pratica.
- 107. (Ital.) Novembre 26. Il Padre Angelo Evangelisti cassinese da Pitigliano al Baglivi in Roma. Ringrazia del dono della sua opera.
- 108. (Ital.) Novembre 20. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Dice: Mi rallegro di vero cuore, ed affettuosissimo cuore dei suoi avanzamenti alla meritata cattedra di anatomia. Lo ringrazia delle sue opere e più perchè

Baglivi in
Baglivi in
Ranzelio terati
in dei Baglivi
in mese torse
ni mese torse

in esse fa menzione del suo povero nome.

Sherend

- 109. (Ital.) Novembre 20. Il Bulifon da Napoli al Baglivi in Roma. Ringrazia del frontespizi dei suoi libri. Saluta il Signor Milord di Tenshend ed il virtuosissimo signor Gherard. Dice di avere ristampato il libro di Pozzolo in italiano e in francese, con 35 bellissime figure, in cui fa menzione dei personaggi più cospicui.
- 110. (Ital.) Novembre 21. Il lanzoni da Ferrara al Baglivi in Roma. Ringrazia dell'opera e delle figure del frontespizio. Si rallegra infinitamente della catttedra meritamente ottenuta, e coll'Università che ha fatto l'acquisto di un tanto cultore di anatomia. Dice: "In lei ho veduto premiata la virtù, cosa rara ai tempi nostri, mentre i posti più sublimi vengono presi da chi non li merita". E segue: "Certamente io piango quando scorgo in certe nicchie d'oro stare d'elle statue di ferro; eppure bisogna soffrire e tacere!" Manda i suoi saluti al Tozzi.
- 111. (Ital.) Novembre 27. Michelangelo Pardelli da Padova al Baglivi in Roma. Si allieta della sua promozione alla cattedra di anatomia in cotesto celebre studio. Desidera le sue opere, le quali partorite dalla sua gran mente conterranno le più belle invenzioni del secolo. Lo ringrazia della menzione che fa di lui nelle sue opere. L'informa come egli si stia occupando dell'opera di S. Agostino "De animae rationalis natura." Gli manda l'elenco delle sue Lezioni dell'anno, secondo il costume del suo studio. Darà parte agli amici della sua dolorosa promozione.
- 112. (Ital.) Dicembre 1. Il Guglielmini da Bologna al Baglivi in Roma. - Fa i suoi rallegramenti per l'elezione alla cattedra: di anatomia, dicendo ben degno successore del Lancisi e del Malpighi tanto benemerito dell'anatomia. Si rallegra del suo muovo libro, che gli procurerà applausi dagli uomini di lettere. Saluta il Tozzi.
- 113. (Ital.) Dicembre 5. Mons. Michele Pignatelli, vescovo di Lecce, da Lecce al Baglivi in Roma. Si rallegra del concorso riuscito col Magis dignus. Congratulasi delle sue opere, che prevenendo l'immatura età sono di provetto dottore. Saluta il Tozzi archiatro, che gli assicura la prospera salute del Papa.
- 114. (Ital.) Dicembre 16. E' piuttosto una nota di carattere del Baglivi al Mangeti, di figure speditegli, con 4 libri, uno per lui, due allo Chouët ed uno al Le Clerch. Le figure rappresentano Pasquino con sotto un sonetto e motti faceti attorno, Castel S. Angelo ed il Ponte, Campo vaccino, il Campidoglio antico, l'urna di Bacco, la fontana di Sisto V, la statua del Tevere, l'Arcole di Farnese, la statua di Marco Aurelio, le fabbriche di Alessandro VII, il Pantheon, l'obelisco di S. Giovanni, il Colosseo, la Colonna Antonina, la Guglia di Piazza Navona, la Cattedra di S. Pietro, la veduta del corteggio dell'Ambasciata d'Inghilterra a Monte Cavallo.

- 116. (Latina). Dicembre 20. Il Baglivi da Roma allo Schroechio. Gli scrive per ringraziarlo dei rallegramenti onorifici della cattedra avuta "Inter 12 competitores adeptus sum in hoc Archilyceo Romanae Sapientie". Gli spedisce il suo libro "De Praxi cum adjunctis novis dissertationibus anatomicis publicae luci jam date", ed altri esemplari per gli amici di Germania.
- 116. (Latina). Dicembre 20. Il Tozzi da Roma allo Schroechio. Accusa una lettera recapitatagli dal Magliabecchi. Promette alcuni commenti sugli aforismi d'Ippocrate. Per incidenza gli dice che il comune amico Giorgio Baglivi ha attenuto (nuper obtinuit) di recente la cattedra di anatomia dell'Archiliceo Romano.
- 117. (Ital.) Dicembre 25. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Si rallegra che meritamente abbia ottenuta la cattedra di anatomia. Attende le relazioni della malattia del Malpighi, e se ne manderà due copie, una la spedirà agli Atti di Lipsia. Lo informa che ha ricevuto l'opera del Sandri "De naturali et praeternaturali sanguinis statu". Medica specimina Jacobi De Sandris, Philos, et Medic. Doct. in Bononiensi Universitate Anatomes et Chirurgiae Prof.; accedit Dissert-De ventriculo, glandulis et emeticis. Bononiae 1696 in 4°. Dà inoltre notizia che lo ccaramucci la stampare in Viterbo alcune sue meditazioni familiari che (con suo rossore) dedica a lui. Riferisce di un libro ristampato a Pistoia 1696 in foglio, molto importante per il soggetto che tratta, per l'edizione e per le correzioni dell'Ab. Nicola Basi; giovane dotto delle matematiche, in filosofia, nelle lettere e nelle lingue; per cui fu chiamato in Roma dal celebre Fabroni.

#### 1697.

- 118. (Latina). Gennaio 1. Risposta del Baglivi da Roma al Baruffaldi in Ferrara. Ringrazia e loda l'opera ricevuta.
- 119. (Ital.) Gennaio 2. Gio. Battista Bottoni di Aversa al Baglivi in Roma. Gode della sua esaltazione alla cattedra di anatomia nella Sapienza, contro tanti emuli per pubblico concorso. Benche vecchio leggerà con diletto l'opera uscita da si sublime talento.
- 120. (Ital.) Gennaio 9. Giuseppe Grasso da Lecce al Baglivi in Roma. Ringrazia dell'opera donatagli. Manda i saluti pel fratello del Baglivi e per il Dott. Luca Tozzi.
- 121. (Ital.) Gennaio 12. Raffaele Milici da Trani al Baglivi in Roma. Gli rammenta la loro amicizia da fanciulli, e spera che la vorrà conservare.
- 122. (Ital.) Germaio 15. Il Padre Putignani della Compagnia da Lecce al Baglivi in Roma. Loda l'opera Praxis medica e ringrazia l'autore di avergliene fatto dono.

123. (Ital.) - Gennaio 16. - Savello d'Elia da Gallipoli al Baglivi in Roma. - Si rallegra della sua nomina a Professore di anatomia. Ignora perchè le notizie sopra gli uomini illustri di Gallipoli non gli siano pervenute. Non tralascia di affermare che il Baglivi è uno dei più sublimi uomini d'Italia e di Europa. Si rallegra che trionfasse sopra 12 concorrenti. Si compiace delle opere che va pubblicando, e ne desidera una copia.

124. (Ital.) - Gennaio 16. - Il Guglielmini da Bologna al Baglivi in Roma. - Ringrazia dell'opera "Praxis medica". Lo elogia per il
buon metodo, per l'ordine, per l'estesa erudizione, e si rallegra della
bella comparsa che ha fatto nel pubblico, e prevede che la sua
riputazione si andrà sempre più allargando nella repubblica dei letterati
Di sè aggiunge: "Anche io sto travagliando la stampa col mio trattato
sopra la natura dei fiumi, del quale ne ho fuori di torchio 25 fogli,
e ne restano circa altrettanti da far comporre, e molte le figure da
intagliare".

125. (Ital.) - Gennaio 22. - Raffaele Milici da Ragusa al Baglivi in Roma. - Loda la sua opera, che altri dottori hanno giudicata esemplare di medicina moderna.

116. (Ital.). - Gennaio 23. - Il Costa da Milano al Baglivi in Roma - Promette di distribuire ai librai i frontespizi delle sue opere.

127. (Ital.) - Gennaio 23. - Francesco Durante da Lecce al Baglivi in Roma. - Si rallegra, e gli domanda un parere sopra certa malattia. Nella postilla gode del suo prossimo accasamento in Roma.

128. (Latina). - Febbraio 1. - Il Baglivi da Roma al Padre Putignant in Lecce. - Lo ringrazia degli elogi e promette altri lavori.

129. (Latina). - Fabbraio 17. - Il Baglivi da Roma al Magliabecchi in Firenze. - Dopo i soliti complimenti di stima e di amicizia, passa a dare il suo giudizio sul celebre dente elefantino. Le dice di ammirevole grandezza, per incuria ed ignoranza frantumato, e che riuniti i frammenti, sarebbe lungo 18 palmi romani del peso circa 500 libbre romane. Lo giudica calcinato, essendo stato tanto tempo sotto un terreno tofaceo.

130. (Ital.). - Febbraio 20. - Tommaso Quarta da Lecce al Baglivi in Roma. - Si dichiara suo umile discepolo, e loda con entusiasmo l'opera ricevuta.

131. (Latina). - Febbraio 25. - Guglielmo Herardt, inglese, al Baglivi in Roma. - Loda l'amico, e fa menzione dell'abate Gravina.

132. (Ital.) - Marzo 11. - Giov. Antonio Chouët da Ginevra al Baglivi in Roma. - Gli partecipa i ringraziamenti del Mangeti per le figure mandategli. Ringrazia dell'opera ricevuta in dono. Lo previene che riceverà due copie dei tomi 3º et 4º della Biblioteca MedicoPratica, una per lui, e l'altra per il Tozzi. Gli manderà pure il nuovo "De febribus".

- 133. (Ital.) Marzo 30. Il Mondegar da Napoli al Baglivi in Roma. Loda con entusiasmo il suo libro. Lo incoraggia a presequire nella ottima idea che ha nella sua mente, stimando che se altri valentuomini lo seguissero, ne verrebbe un cambiamento notabile alla medicina, e se la salute gliel permette, non si trattenga dall'impresa.
- 134. (Ital.) Marzo 30. Raffele Milici da Trani al Baglivi in Roma. Si rallegra con entusiamo della cattedra ottenuta di anatomia. Rammenta che altri Ragusei si sono fatti onore.
- 135. (Latina). Aprile 29. Daniele Le Clerch, Professore di Medicina, da Anversa al Baglivi in Roma. Fa elogi amplissimi del Baglivi.
- 136. (Latina). Maggio 9. Giovanni Giacomo Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Loda il Baglivi, rammenta con elogio il Trionfetti ed il Gagliardi.
- 137. (Ital.) Maggio 17. Il Padre Benedetto Bacchini da Modena al Prof. Prospero Mandosio in Roma. Loda l'opera del Baglivi anche a nome del Ramazzini.
- 138. (Ital.) Giugno 1. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Gli dà l'avviso di avergli spedito le figure delle antichità di Roma. Aggiunge la notizia della sua nomina a Professore di anatomia nuper ottenuta. Non comprende come non gli siano pervenuti certi suoi scritti. Ringrazia dei tomi della Biblioteca Medico-Pratica, di cui approfitta nelle sue lezioni di anatomia. Gli esprime gli elogi che fa di lui il Tozzi.
- 139. (Latina). Giugno 5. Giuseppe Zambeccari da Pisa al Baglivi in Roma. - Ringrazia del libro inviatogli, di cui fa speciali elogi.
- 140. (Latina). Giugno 6. Lo Schroechio da Vienna al Baglivi in Roma. Si scusa di aver ritardato i ringraziamenti della sua opera. Desidera altri lavori che saranno apprezzati dall'Accademia e dai cultori della Medicina, che saranno inseriti nelle Effemeridi dei Curiosi "Quod si curiosa aliqua lisfem Ephemeridis comunicare in posterum tuae Excellentiae libuerit, non nostram tantum Academiam, sed universam artem medicam plurimum tibi devinciet."
- 141. (Ital.) Giugno 17. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma, Lo previene che mandandogli il suo libro, lo diriga a lui, altrimenti gli aiutanti di Camera non lo collocheranno nella libraria del Gran Duca. Frattanto lo assicura che è riuscito allo Schroechio infinitamente gradito. Lo informerà poi che cosa ne avranno giudicato gli eruditi di Lipsia. Riferisce che alle ore 23 di quel giorno si è sentito un terremoto che durò due Ave Marie.

of said

- 142. (Ital.) Giugno 29. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Lo previene che ha fatto collocare il libro nella Biblioteca del Gran Duca. Gli dà notizia che lo Schroechio ha ricevuto il suo libro e lo loda.
- 143. (Ital.) Luglio 7. Il Padre Raffaele Sadolini della Compagnia da Ragusa al Baglivi in Roma. Si rallegra della nomina a Professore di anatomia, ottenuta per concorso. Dice di averne avuta notizia dallo stesso Baglivi, ma la detta lettera non apparisce nella collezione.
- 144. (Ital.) Luglio 8. Lo Chouët e il Ritter librai di Ginevra al Baglivi in Roma. Desiderano di pubblicare le opere del Tozzi.
- 145. (Ital.) Agosto 4. Natale Alleti da Ragusa al Baglivi in Roma. Sospettava che il mancato riscontro alle sue lettere dipendesse dal trovarsi il Baglivi in Parigi, dove aveva detto di volersi recare. Ora lo sa in Roma e gli scrive rallegrandosi dei suoi degni avanzamenti.
- 146. (Latina) Agosto 22. Lo Schroechio da Vienna al Baglivi in Roma. - Si duole di non potere pubblicare subito la sua opera nelle Effemeridi; promette però di farlo quanto prima.
- 147. (Ital.) Agosto 24. Il Lanzoni da Ferrara al Baglivi in Roma. Lo avverte che ha fatto pubblicare un estratto della sua Prexis medica nella Galleria di Venezia ... a carte 46.
- 148. (Ital.) Settembre 25. Natale Alleti da Ragusa al Baglivi in Roma. Senza importanza.
- 149. (Latina). Ottobre 5. Gian. Giacomo Rau, Professore di anatomia in Amsterdam, al Baglivi in Roma. Dice che il Acherard botanico insigne lo aveva informato del suo valore in anatomia e che aveva ereditato la sapienza del Malpighi. Desidera il suo lavoro sulla respirazione della rana, su cui Esso pure aveva studiato.
- 150. (Ital.) Ottobre 20. Il cherard dall'Haya al Baglivi in Roma. Lo invita a dirgli se ha ricevuto le Epistolae Anatomicae del Ruysch, l'Oeconomia animalis del Cockburn, e le Cogitationes de instauratione medicinae di Bart. De Mor. Lo consiglia a stringersi in corrispondenza col Rau anatomico celeberrimo.
  - 151. (Ital.) Novembre 14. Il Dott. Giuseppe Del Papa da Firenze al Baglivi in Roma. Dice di aver ricevuto l'opera "Praxis medica" per parte del Bellini, che ricorda già stampata da due anni, e ne intesse lodi singolari.
  - 152. (Latina). Novembre 20. Luca Schroechio da Vienna. Rimette un suo lavoro al Magliabecchi per il Baglivi.
  - 153. (Ital.) Dicembre 1. Michele Mondegar da Napoli al Baglivi in Roma. - Si scusa di non avere ancora letta la sua opera, perchési

trova occupato in carnevale nel comporre un poema che deve recitare nel Salone per la salute della Regina.

- 154. (Ital.) Dicembre 2. I librai Chouët e Ritter da Ginevra al Baglivi in Roma. Gli fanno premura perchè il Tozzi voglia stampare la sua opera nella loro tipografia, stimandolo famoso a tutto il mondo.
- 155. (Ital.) Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Ringrazia che lo abbia informato della sua nomina a Professore, e aggiunge i rallegramenti del Del Papa.

#### 1698.

- 156. (Latina). Gennaio 30. Il Baglivi da Roma allo Schroechio in Vienna. Ringrazia lo Schroechio, presidente dell'Accademia di Germania, di avere accettato i suoi lavori nelle Effemeridi dei Curiosi, e di averne lodalo il metodo pratico anatomico-fisico nel compilarlo.
- 157. (Latina). Marzo 3. Gian Giacomo Rau da Amsterdam al Baglivi in Roma. Ringrazia della opera mandatagli dal Baglivi. Promette di comunicargli l'opera: "De transgressione sanguinis in venas." Dice di essergli note le guerre fra il Ruischio ed il Bidloo.
- 158. (Ital.) Marzo 4. Il Dott. Giovanni Baruffaldi da Ferrara al Baglivi in Roma. Spinto dal Lanzoni si presenta la prima volta al Baglivi offrendogli la sua opera sui potti ferraresi, e si ripromette buona accoglienza, e lo saluta con ammirazione, come il mondo intero per le sue opere di eterna ricordanza.
- 12/x11/62
- 159. (Latina). Aprile 3. Risposta del Baglivi da Roma al Rau in Amsterdam. Accetta l'invio di porsi in comunicazione in merito al passaggio del sangue dalle arterie nelle vene. Manifesta le sue idee sulla vertenza fra il Ruischio ed il Bidloo.
- 160. (Latina). Maggio 10. Il Baglivi da Roma allo Chirac in Montpellier. Assicura l'amico che ha parlato di lui con grandi elogi al Raimond. Gli promette le sue opere di Pratica medica e di Anatomia.
- 161. (Latina). Giugno 20. Raimondo Vieussens da Montepellier al Collegio Medico di Roma. Tratta di una correzione da farsi ad una sua opera.
- 162. (Latina). Luglio 12. Il Baglivi da Roma al Dottor Benis, inglese. Loda l'opera del Vieussens per la originalità.
- 163. (Ital.) Luglio 15. Antonio Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Partecipa all'amico che negli Atti degli Erudit i di Lipsia si fanno di lui elogi distinti (1698, p. 33). Lo dispensa da rispondergli.
- 164. (Iatina). Iuglio 15. Il Baglivi da Roma al Bellini in Firenze. Si compiace che gli Inglesi e i Francesi incominciano a stimare gli Italiani. Si accende di entusiamo perchè risorga la prisca gloria della scienza e delle arti in Italia, ed eccita l'amico ad interessarme la

1110

gioventù italiana.

- 165. (Latina. Settembre 1. Il Baglivi da Roma a Pietro Chawin di Londra. Lodi confidenziali di stima reciproca.
- 166. (Ital.) Settembre 6. Il Milici da Trani al Baglivi in Roma. Famigliarità senza interessi.
- 167. (Ital.) Ottobre 1. Antonio Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. - Si rallegra della nomina del Baglivi a Socio della R. Accademia di Londra di cui renderà informato lo Schroechio.
- 168. (Latina). Il Baglivi da Roma allo Schroechio. Accusa ricevuta di una sua opera per parte del Magliabecchi e la dice opera aurea. Promette che se avrà altri lavori li comunicherà alla Accademia di Germania.
- 169. (Ital.) - Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Assicura il Baglivi che tanto gli Inglesi quanto i Francesi lo stimano moltissimo. Manda i saluti al Tozzi.

## NOTE E CONSIDERAZIONI EPICRITICHE.

#### Età.

Il Baglivi nacque 1'8 settembre 1668, come eli asserisce nella 3ª lettera al Magliabecchi contenuta nell'opuscolo del Salomon, e io aggiungo che lo aveva già esternato nella dissertazione - De Tarantula - Ibidem natus sum (cioè in Ragusa) anno 1668 die 8 septembris, oriente sole. - Rivelasi che cessasse di vivere, dalla fede di morte da me ricavata dalla Parrocchia di S. Marcello. - Die decimoquinto Mense Iunio Anno Domini millesimo septingentesimo septimo, Exclms Doct. Georgius Baglivius Lyciensis aetatis suae annorum 39, filius qd<sup>m</sup> Petri Angeli, Medicinae Doctor et in Archilyceo Romano Publicus Lector, ecc. animam Deo reddidit. - Si deve dunque ammettere senza più dubbio alcuno, che abbia vissuto anni 38, mesi 9 e giorni 8, ossia che fosse entrato nel 39 anno di vita, come è detto nel registro parrocchiale.

## Città natale.

L'asserzione del Crescimbeni che il Baglivi nascesse in Ragusa, veniva contrad etta da altri che lo credettero di Lecce. Per tale si denuncia nei Ruoli dell'Università Romana, quali io proposi che illustrati si rendessero di pubblico uso. "Georgius Baglivius Lyciensis per annos quinque, Chirurgiae et Anatomiae Professor, 1706".

Similmente di Lecce si qualifica nella fede mortuaria della parrocchia di S. Marcello: "Georgius Baglivius Lyciensis". Invece è accertato che trasse i suoi natali in Ragusa, il che viene assicurato non solo dallo stesso Baglivi nella lettera citata, ma dai suoi concittadini; Raffaele Milici in data 30 Marzo 1696 (rammentata dalla Collezione n. 134, dice che altri Ragusei si sono fatti onore, e ne nomina alquanti come Mons. Benessa e l'Abate Gradi. Nonostante il Baglivi, amando come seconda patria Lecce, dove potè istruirsi nelle scuole vescovili che mancavano in Ragusa, permise si dicesse Leccese nei Ruoli annuali dell' Università.

## Genitori e famiglia.

Il padre Pietro Angelo di Ragusa esercitava la medicina prima in patria, e di poi in Lecce ove era riputatissimo. Il faglio ne fa menzione nella dissertazione citata quando mostra che talune febbri si possono confondere col morbo del Tarantismo. - Testis est optimus parens meus, isque apud Licienses in Apulia medicus, ut omnibus constat, celeberrimus.

Ebbe un fratello Don. Giacomo cui portò affetto e procurò con le sue influenze il canonicato di Lecce, siccome risulta dalla lettera 49 della presente collezione del Cardinale Albani a Monsignor Pignattelli Vescovo di Lecce in data 12 dicembre 1693, e dalla risposta (V. lettera 14) del detto Vescovo che ne prenderà ogni premura.

## Suoi studi.

Che nella Università di Napoli compiesse i suoi studi e vi fosse insignito della Laurea, non è più una semplice supposizione, dal sapere, come fa notare il Salomon, che vi dimorasse per dieci anni; ma oggi lo apprendiamo in maniera incontestabile dal celebre Malpighi che con lettera da Roma 27 ottobre 1791 vivamente lo raccomandava (forse al Valsalva in Bologna) con le seguenti parole: - Prendo la confidenza di raccomandare alla bontà di V. S. 1'Ecmo Sig. Dott. Giorgio Baglivi; ben degno allievo della scuola di Napoli. - E che le sue raccomandazioni fossero dirette al Valsalva si appalesa dall'altra lettera del Malpighi al Baglivi stesso allora in Bologna, in cui vede con soddisfazione che si addestri nelle esperienze sui cadaveri umani e dei bruti con i Signori Accademici del luogo. Ora il Valsalva di quei giorni fra gli altri sperimenti fino allora intentati estirpò il rene ad un cane senza che ne morisse. -



Illo ipso anno (1687) jam renem cani exsecare sciebat sic, ut hic viveret. -Tolgo questo passo ai Commentari del Morgagni. "De vita et scriptis Antonii Mariae Valsavae", per dimostrare che nelle scuole italiane di quel tempo l'anatomia sperimentale e comparata ispirava al giovane Baglivi la grande riforma.

### La scienza al suo tempo.

Mi compiaccio che il Salomon mi abbia seguito nel rammentare che le accademie in Italia ebbero preceduto tutte le altre sorte nell'estero. Quella dei Lincei in Roma nacque nel 1603 (scriveva nell'opuscolo -La medicine moderna in Alemagna (1) - mentre la Società di Londra non fu prima del 1663; l'accademia di Parigi nel 1666, e l'accademia di Vienna nel 1670.

E si può aggiungere che poco innanzi al Baglivi in anatomia e in chirurgia si era operata pure una classica trasformazione nella scuola di Padova per impulso di quel gran genio di Fabrizio di Acquapendente. A quell'areopago, dissi nel discorso inaugurale pel suo monumento (2), si addestrarono eminenti stranieri divenuti dappoi nelle loro università eccellenti maestri.

Contribui potentemente eziandio la scoperta della grande circolazione del sangue, la quale usci dalla mente di Andre Cesalpino di Arezzo, come sostenni con videnti argomenti in tre diverse pubblicazione contro il celebre Ionson, che la vuole a favore di Guglielmo Harvey suo connazionale.

- a) Andrea Cesalpino scopritore della circolazione del sangue (1);
- b) In difesa di Andrea Cesalpino scopritore della grande circolazione del sangue (2).
  - c) La seconda rivendicazione del Cesalpino (3).

In Inghilterra i medici più avveduti di quella stagione, compresi della innovazione sperimentale proclamata del genio italiano, ne abbracciarono l'alto ideale, come si rileva dalla lettera 21 di Riccardo Pitcam in cui loda il suo nuove sistema, e desidera il lavoro del Baglivi -De villo contractili - e l'altro - de operationibus animalibus.

= Sir Geo. Johnson

La della parrocchia

n indusa veniva
e si denuncia nei
e si rendessero
ali si rendessero
cuinque, Chirurgiae

<sup>(1)</sup> Prolosvione al corso di terapia generale e materia medica per l'anno 1874-75. - Roma 1874.

<sup>(2)</sup> Quando il 29 agosto 1888 s'inaugurava il monumento a Girolamo Fabrizi di Acquapendente sua patria. - Discorso del Prof. Fr. Scalzi. - Acquapendente, 1888.

Non altrimenti lo seguirono i migliori di Francia, il che meglio si rileva dalla lettera 26 del Duverney di Parigi, il quale predisse che il lavoro - De fibra motrice - lo avrebbe reso immortale.

Contrariamente procedevano gli studi della medicina nelle altre Università Francesi, in specie in quella di Montpellier, nelle quale a sentimento di Giulio Marchini (vedi lett. 31.) il quale asseriva in data 10 Gennaio 1693 che in detta Università non si trovava nè un Bellini, nè un Malpighi.

Nella Germania superiore alla osservazione della nature si preponeva un razionalismo esagerato, donde il Baglivi per proprio fatto esclamava nella sua lettera riportata al N.32 della nostra collezione 17 Germanio 1693. - Nauseant fere tot hypotheses, tot nugae, quas scioli per Germaniam superiorem quotidie consarcinant, et nomina amplificant, non rem.

Persuaso il Baglivi che il suo apostolato avrebbe ottenuto un trionfo si accese di entusiasmo sempre maggio re e nella espistola 57 del Bellini lo sprona di indirizzare la gioventù a che risorgesse in Italia la pristina gloria della scienza e delle arti. Nestardò a vedersi che l'Europa scientifica appagasse i suoi desiderii. Lo Schroechio Presidente d'ell'Accademia di Vienna e direttore della Effemeridi della Natura affermava con solenni e brevi parole che la muova medicina da lui bandita aveva destata l'ammirazione universale. Quod si curiosa aliqua iisdem Ephemeridis comunicare in posterum tuae Excelentiae libuerit non nostram tantum Academiam, sed universalem artem medicam plurimi tibi devinciet. Vedi lettera 134.

140

<sup>(1)</sup> Discorso letto dal Prof. Fr. Scalzi nella R. Università di Roma il 30 ottobre 1876.

<sup>(2)</sup> Risposta al Dr. Honson di Londra per cura del Prof. Fr. Scalzi - Roma 1883.

<sup>(3)</sup> Discorso letto nella R. Accademia Petrarca in Arezzo dal socio onorario Prof. Fr. Scalzi. - Arezzo 1885.

### Suoi Colleghi amici.

Ne nomina il Salomon molti e tutti di alta estimazione. Alquanti di questi si trovano nella nostra corrispondenza espistolare, ammiratori e devoti del celebre amico. Primeggiano il Redi, il Valsalva, il Bellini, il Malpighi, il Lanzoni (1) il Iancisi, il Pacchioni, il (1) Gius. Ianzoni - De Iatrophysicis Ferrariensibus dissertatio (Thesaurus Antiquit, historia litaliae; d.G. Graevii. Iugd Bat. MDCCXXIIII.

Tozzi, il Marchini, il Guglielmini (2), il Ramazzini, il Del Papa,

- (2) Guglielmini Domenico bolognese, nato nel 1655 fisico, matematico e medico celeberrimo nel Ginnasio Patavino.
  Tommaso Cornelio, Lionardo da Capua, il Gagliardi, il D'Andrea. Il Trionfetti (3), del quale il Baglivi nel trattato "De bilis natura"
- (3) G. B. Trionfetti Direttore dell'Orto Botanico sul Gianicolo fondato da Alessandro VII, in antico in Vanticano, sede gegli studi prima della Sapienza fin da Onorio IV, di che mi occuperò in altra pubblicazione.

  dice: "Vir doctissimus amicissimusque Joann. Bapt. Triumphettus botanices in Rom. Archilyceo, Professor, et aetate nostro facile princeps". E parlando del Trionfetti e del Pacchioni soggiunge che appena giunto in Roma (1692) contrasse con entrambi stretta famigliarità "Familiaritatem iniisse cum D. Triumphetto collega nostro, et D. Pacchione (4)". Congiunto fu in amichevoli rapporti
- (4) Op. med. Venetiis MDCCXXVII.

con Giovanni Fantoni, preclaro Professore in Torino, il quale ripete i sensi di stima dei medici di tutti i paesi a favore dell'amico Baglivi. "Dici enim vix potest, quo gaudio, qua utilitate, quo applausu tua excipiuntur ubique terrarum opera". Riferisce pure ad una guarigion ottenuta "cum colertissimo doctissimoque practico Matthaeo Palillio, viro optimis moribus praedito, et ob id mihi amicissimon conjunctissimoque". Con esso si trovava in consultazioni presso infermi di grave malattie (1). Ebbe eziandio tratti amichevoli

(1) De fibra motrice - Romae, 1702, p. 17
coi Dottori Piacentini, Trulli, Manfredi e Sinibaldi "qui magna cum
gloria (egli dice) in Romano Archilyceo nunc florent". Conversava
spesso con Marcello Severoli, che dice amicissimo suo, e col quale
esequiva sezioni sui bruti nell'Ospedale della Consolazione, ove il
Severoli funzionava da medico secondario (2). Colloqui ebbe pure

(2) Op. cit. p. 43 p. 63 con letterati di alta stima, fra i quali Paola Della Stufa, Gravina, Maffei Fontanini, Paolo Segneri, Mandosio, che nomina con distinto rispetto. Mancarono al Salomon le notizie per saperci informare meglio delle relazioni del Baglivi con i colleghi stranieri. Per dire dei più cospicui nominerò Giacomo Mangeti, Daniele Le Clerch, Gian Giacomo Rau, Guglielmo Merard, Silvano Regis, Raimondo Vieussens, Luca Schroechio Pietro Chewrin, G. B. Treussant, Giuseppe Duverney, Riccardo Pitcarn. In leggendo le loro scritture si scorge che tutti nutrirono pelRiformatore Ragusano il più caldo affetto e la loro maggiore estimazione. Nicolò Andry, Professore Regio in Parigi, il quale loda l'opera "De Praxi medica" con parole di caldissima stima e di amicizia. Goffredo Osterchamp, che visitava il Baglivi nella propria abitazione; per attestargli la grande stima che ne aveva, ed il molto affetto per lui. Gualtiero Harris, l'archiatro di Guglielmo III d'Inghilterra, giunge a queste espressioni di encomio "Tu scriptores hodiernos corrigis, castigas, instruis". Guglielmo Cole, medico di gran fama in Lodra, m. scrivendo al Baglivi, dice "Perge vir magne tuis conatibus laudatissimis medicinam illustrare, eamdemque, Tu qui fere unicus potis es, in pristinum

In quanto alle relazioni amichevoli tra il paglivi ed in Malpighi, che secondo il Salomon, non sarebbero stati sempre ugualmente stretti e sinceri, occorre che io sostenga il contrario parere. Infatti nell' epistola 38ª il Malpighi assicura il di lui padre delle doti morali e scientifiche del figlio, il quale lo aiuta nel lavoro e lo solleva dalla solitudine, e vedrebbe con rammarico la sua partenza. Come supporre che l'animo cosi mite del Baglivi potesse dimenticare di essere stato accolto nella casa del Malpighi in Roma, e che i primi insegnamenti della scienza li attinse da esso? Basta leggere la 39ª diretta allo Scroechio per dissuadersene, nella quale dicendogli che si parla spesso di lui nelle conversazioni col Malpighi, aggiunge che questi colloqui si tenevano nella casa del Malpighi "In aedibus Malpighianis" dove si la che dimorasse per alquanto tempo. Ed in questa occasione chiama il Malpighi suo maestro "Praeceptorem meum". Il Malpighi da sua parte dice nella 17ª al Baglivi "che gli sarà carissima la sua venuta in Roma". Fin dopo la morte del Malpighi vi fu chi non desisteva dal credere all'affezione cordiale fra i due sommi emuli. Nella 73ª il Mondegar si rammarica della morte del Malpighi anche perchè amava tanto il Baglivi.

restituere". Nè minori espressioni di lodi e di animo amico gli pervennero da Pietro Hotton dell'Accademia Londinese, il quale in una epistola dice "unid aliud preaesto, quam ut cum maximis Europae Medicis idem de Te ac semper admirabiliter sentire videar". Parole che suonano un vero panegirico, espresse per lettera dal Le Clarc, riputatissimo

medico di Ginevra.

Sarà più ragionevole di pensare che il lancisi, o per gelosia, od altra celata ragione non avesse l'animo ben disposto per il collega Baglivi, si altamente apprezzato dalla pubblica opinione. Ciò è dimostrato nella 99ª del Pacchioni al Baglivi, cui faceva noto che il Lancisi, nel tempo del concorso alla cattedra di anatomia, lo aveva stimolato a presentarsi fra i candidati. E soggiunge "ma io sapendo che V.S. aveva giustissima presunzione mi ritirai". Il Pacchioni era versatissimo in anatomia, e tanto lo era che la Società di Norimberga gli aveva coniata una medaglia con l'epigrafe "Antonius Pacchionius Regensis Anatomicus Romanus (1)". Ed il Lancisi che il sapeva di tal valore, è da supporre avesse l'intendimento di creargli maggiori difficoltà. Non

<sup>(1)</sup> Tal medaglia che ebbi in proprietà volli donarla all' Ospedale della Consolazione, nel quale il Pacchioni fiori ed insegnò, preceduto dall'immortale Bartolomeo Eustacchi e dal valoroso Guglielmo Riva, la cui tavola anatomica sul sistema chilifere nell'homo di la prima almeno così completa e perfetta presentai in dono alla R. Università di Bologna in occasione della ottavo centenario della in dono alla R. Università di Bologna in ma indapane.

pertanto, meno questo incidente, che ora viene in luce, regno in pubblico fra i due sommi maestri reciprocanza di stima e di rispetto.

## Sue peregrinazioni.

Saggio divisamento del Baglivi fu di approfondirsi dapprima nella scienza patria, e dipoi di recarsi all'estero per gli studi, non di perfezionamento, come con poca carità patria suoi dirsi, ma di medicina comparata. Essendochè ho sostenuto sempre che i viaggi scientifici si devono intraprendere, a patto di non sconfessare il proprio sapere nazionale, e mi vi sono impegnato con i miei alunni nell'opuscolo "Medicina Endogena e Medicina Esogenea (2)."

(2) Prolusione al Corso di Farmacologia e Tossicologia Sperimentale. - Roma, 1882.

Nè è a maravigliare che si accingesse a soli 26 anni a peregrinare all'estero ed in remoti paesi, considerando che saliva trionfalmente ventottenne appena, la cattedra nell'Alma Citta. Nella 63ª a Silvano Regis racconta che nel 1694 ritornava in Roma dopo lunghi viaggi nella Dalmazia e nell'Arcipelago. E già dal 1692 si disponeva a muoversi per l'Olanda e per l'Inghilterra, siccome è detto in annatozione nella epistola ottava.

Desiderava ancora di viaggiare, ma non tanto per volontà del padre come stima il Salomon, quanto per consiglio del Malpighi se ne astenne e prese stabile dimore in Roma.

# Università ed Ospedali da lui perlustrati.

Altro scopo non ebbe nei viaggi che la ricerca della scienza in tutte le forme, e sotto tutti i rapporti, e prima come si prefessasse dai colleghi nazionali. Si recò in tutte le principale città della Penisola di maggiore fama occupandosi della parte dottrinale che veniva bandita nelle scuole, e dell'esercizio pratico come si amministrava nei grandi Nosocomi. Se non fece parte dei dottori esercenti nell'Ospedale di S. Spirito, è certo che spesso lo frequentasse, e ne informa il Pascalis nella 33ª al Baglivi, dove fra le altre cose, dice "Sapendo che frequentava l'Ospedale di S. Spirito, lo incombenzava dei saluti ai medici ivi praticanti".

Illustravano ai giorni del Baglivi quel secolare asilo della carità medici e chirurgi insigni da me ricordate nel proemio al Giornale Medico di Roma (1). Dirò dei principale:

(1) Giornale Medico di Roma, fondato a diretto dal Prof. Francesco Scalzi. - Tomi 6 in 8°, dal 1865 al 1870.

Domenico Gagliardi (2), primo ad investigare al microscopio la

<sup>(2)</sup> Anatomes ossium novis inventis illustrata. Romae, 1660 struttura delle ossa, di cui il Morgagni fa onorata menzione. Lo sequirono sulla medesima palestra del sapere pratico Antonio Tiraconda

- (3), maestro e protettore del Lancisi; Rattazzi Antonio, precettore del
- (3) Nella Lancisiana si conservano M. S. Consultationes medicinales ab anno 1670 ad annum 1690.

Guattani; Giovanni e Stefano Trulli, Antonio Piacenti (4), Bernardino Genga,

(4) Medico Primario in S. Spirito, maestro del Genga.
il Guattani, ed il Giavina. Con tali e tanti ebbe commercio il giovane
Baglivi avido di apprendere ciò che più adulto seppe fecondare coi rari
talenti di cui la natura l'aveva dotato.

## Suo magistero.

Benchè Innocenzo XII avesse particolare benignazione con la famiglia del Baglivi, non ostante decreto si bandisse il concorso pubblico alla cattedra di anatomia restata vacante l'anno 1696 per il ritiro spontanei del Lancisi. Consultati gli antichi Buoli dell'Universitàdi Foma, trascrivo testualmente quello dell'anno 1706 "Georgius Baglivius Liciensis per annos quinque in Chirurgia et Anatomia - Hora vespertina - scutata 96".

Colleghi d'Italia e di altre nazioni acclamarono la sua elexione, ed ebbero elogi speciali pel Sovrano, che si mostrò superiore ad ogni personale riguardo pel bene dell'umanità. "Mi rallegro di vero cuore ed effettuosissimo cuore dei suoi avanzamenti alla meritata cattedra di anatomia". Son parole che proferite dal Redi, quel sommo medico, naturalista e letterato, valgono quanto e più che un prezioso documento.

Non sempre però i regitori dei popoli danno saggio di simili provvedimenti, ed in quei giorni stessi esclamava a tal riguardo il Lanzoni nella 104ª al Baglivi "In Lei ho veduto premiata la virtù mentre i posti più sublimi vengono presi da chi non li merita. Certamente io piango quando scorgo in certe nicchie d'oro stare delle statue di ferro".

A meno una grave corruzione sociale, il concorso è giustizia, garanzia e premio.

Il piccolo anfiteatro anatomico ove insegnarono il Lancisi ed il Baglivi si è conservato fino a questi ultimi anni, oggi sede della facoltà di medicina. hammento di avervi ascoltate le lezioni dimostrative sul cadavere dal Prof. Pietro Lupi autore di un trattato sui vasi linfatici (1), accolto con favore

<sup>(1)</sup> Nova per poros inorganicos secretionum theoria, vasorumque lymphaticorum historia Pauli Mascagni ecc.; auctore Petro Lupi Romano. Romae MDCCXCIII.
Tom. 2.

dai contemporanei. Ma più che nell'Università, l'anatomia soleva dimostrarsi da tempo in tutti i giorni nelle sale degli Ospedali, in specie in quelle di S. Spirito, della Consolazione e di S. Giacomo, dal Sisco, dal Bucci, dal Battistini, dal Laurenzi e dal Titocci, maestri di meritate eccellenza. E convien confessarlo senza timore di smentita che l'anatomia è state sempre

stimita e coltivata nella scuola Romana come il fondamento ddella buona e seria medicina.

Rimonta la tradizione degli studi anatomici fra noi all'epoca di Galeno che insegnava la struttura del corpo sui bruti e lasciava il trattato "De anatome administranda", il quale suscita il grave sospetto che in segreto praticasse anco il cadavere umako. Più rossimo a noi insegnò nella Università di Roma l'anatomia Filippo Della Valle sotto la reggenza del Camerlengo Latina Orsini. Lo seguì in detto officio nel 1487 Gabriele Zerbi sotto Innocenso VIII, e nel Pontificato di Paolo III Alfonso Ferri, uno dei primi chirurghi che trattarono delle ferite per arma da fuoco. Sempre piùsplendido divenne l'insegnamento sul cadavere, e splendidissimo per l'opera di Bartolomeo Eustachi, riputato nell'universale il principe degli anatomici. Lo imitò il prediletto suo allievo Virgilio da S. Severino. Risalì in onore la cattedra sotto il regno di Gregorio XIII per virtà di Costanzo Varoli da Bologna; e di buona riputazione fu il successore Arcangelo Piccolomini da Ferrara. Giunse Andrea Cesalpino mentre regnava Clemente VIII, il quale riconoscendo i quoi specialissimi pregi, gli assegnò l'onorario di scudi 1000 annui, the per quei tempi era assai considerevole. Tenne dietro al Cesalpino un anatomico distinto, Gian Maria Castellani di Albi, da cui ripete Roma la fondazione della Biblioteca Casanatense. Egli tenne quella scuola fino al 1657. Giovanni Trulli, medico primario in S. Spirito, la sostenne con riputazione fino al 1665. Raccolse l'eredità il Lancisi, che ne fece campo ove raccolse il miglior fiore delle sue scoperte. L'amore per siffatti studi lo quidarone alla ricerca delle tavole anatomiche dell'Eustachi, e rivenutele le dava alla stampa nel 1714. Ecco nel 1696 in campo il Baglivi, altro maestro sovrano, il quale fondò il taetro anatomico dell' Università Romana, e v'insegnò fino al 1707. Alessandro Pascoli di Perugia men dotto del Baglivi, pur tale da meritarsi gran credito presso gli eruditi del suo tempo, esercitò il suo magistero nel 1740. Da non dimenticarsi sono: Natale Salceti di Nebbio in Corsica (1758): Leopoldo Micheli di Civitavecchia; Gaetano Petrioli, altro commentatore delle tavole Eustachiane (1); Giuseppe Guattani.

<sup>(1)</sup> Gaetano Petrioli emendò in seconda edizione i commenti del Lancisi alle tavole dell'Eustacchi, e collaborò col medesimo Lancisi negli studi sperimentali sui bruti che dovevano servire per l'opera "De motu cordis et aneurysmatibus". Carlo Boccadifuoco, esperto anatomico e chirurgo in Roma sua patria, riferisce nell'opuscolo "Le Otto Stadere ecc. Venezia 1714" che nei quattro anni dal 1616. ./.

che si acquistò, bugg pome anco presso gli stranieri per l'operazione dell'espresso mia con metodo da lui ideato; Andrea Massimini al 1619 vide nell'Ospedale di S. Giovanni che il Petrioli in presenza del Lancisi sezionava cadaveri umani, ed apriva animali vivi. Tanta era la stima per lui del Lancisi.

che si acquistò buon nome anco presso gli stranieri per l'operazione dell'esofagotomia con metodo da lui ideato; Andrea Massimini

(2) Giuseppe Flajani (3): Pietro Lupi, conosciuto per l'opera suindicata,
(2) Esso diede una 3 Edizione delle Tavole di Bustacchi nel 1783. Di Lui
disse il Louis segretario perpetuo della R. Accademia di Parigi "Bisognerebbe
che ogni generazione fornisse tre o quattro chirurgi che avessero le vostre
conoscenze ed il vostro zelo, per fare progressi reali e solidi".
(3) Conservo il Decreto in pergamena di mons. Guidi Commendatore in S.
Spirito con approvazione di Benedetto XIV, in date 15 agosto 1772, che
nomina il Flajani, già chirurgo Primario e Lettore di Chirurgia, a
Presidente e custode del Museo anatomico a quei giorni istitutto. Vi si
ammirano anche oggi le sue celebri preparazioni sul sistema dei nervi delle
arterie e delle vene. Di lui e di altri 25 medici romani ho pubblicato
una breve storia nell'opera - Bibliografia Romana - Roma, 1880.

e Achille Lupi suo figlio, di cui si hanno due buoni lavori sul peritoneo e sulla encefalo (1852), e nei 18 anni fino al 1870 Fortunato Rudel, che pubblicò, ma senza tavole, il suo testo della scuola in tre volumi (4).

(4) Corso di anatomia descrittiva - Roma 1866-1867-1868.

## Accademie alle quali appartenne.

Senza che ne facesse domanda, volenterose le Accademis straniere desiderarono di ascriverlo ai loro sodalizi scientifici, e prima ad accoglierlo fu la Società Reale di Londra. "Elapso anno 1698 in Regiam Societatem Anglicanam adscriptus fui, nunc 1699 in Academiam Germanorum (1)."

(1) Georg. Baglivi epistola - De lumbricis latis ... ad Nicol, Andry. Somma onorificenza in quei tempi, come il Magliabecchi si esprime nella lettera diretta da Firenze al Baglivi in Roma li 7 ottobre 1698: "Non potrei esprimerle il contento che mi ha apportato la sua umanissima lettera, vedendo da essa l'onore meritamente fattole da quella insigne e celeberrima Accademia." Ne fu grato sommamente il Baglivi, e con lettera del 1º ottobre 1698, indirizzava alla Società Londinese i suoi profondi ringraziamenti. L'anno seguente fu insignito della nomina a socio dell'Accademia Germanica Leopoldina dei Cupriesi della natura e nel 1700 lo volle a far parte dei propri collaboratori la Società degli Eruditi di Lipsia.

Fin dal gennaio del 1698 nei suoi atti si legge una rivista lunga e molto onorifica per l'autore dell'opera "De Praxi medica", già pubblicata dal Cesaretti in Roma nel 1696, 8°. Fra le molte Accademie e Società Italiane mi piace di rammentare quella istituita in Roma dal Ciampini col titolo di Società fisio-matematica, della quale fece parte il Baglivi.

Nell'opuscolo da me pubblicato (1) sulle accademie mediche e (1) Notizie storiche delle Accademie di Medicina in Roma, 1876. scientifiche in Roma, nei secoli XVII e XVIII, si tiene parola del circolo in casa di Mons. Ciampini, ben noto alla repubblica letteraria per le opere di fisica di cui era profondo conoscitore. Vi si raccoglievano non solo i cultori delle discipline fisiche e

matematiche, ma quanti altri appartenessero agli studi positivi della natura. Sotto forma di conversazioni famigliari, dalla tranquilla e serena discussione uscirono uomini di forte intelletto, ed opere utilissime alla società. Esempio preclaro il Baglivi! Giunse a tale estimazione, che erano spesso richiesti pareri e giudizi in argomenti i più difficili ed importanti. Ho letto nei manoscritti della Lancisiana le lettere del celebre Giacinto Cestoni e le risposte del Lancisi, intorno al giudizio richiesto dal Cestoni al Congresso del Ciampini sulla scoperta dell'acaro della scabbia. Il famoso archiatro risponde che con quello scritto aveva accresciuta la sua stima presso gli Accademici, i quali desideravano di averlo ascritto fra i soci; e finisce coll'approvare l'uso del microscopio nella sua scoperta. E vaticinava che come quel miracolo d'istromento aveva ingrandita la gloria del suo secolo, così l'avrebbe fatta invidiare dai venturi. Non poteva essere profeta più felice!

Personaggi eminenti di sua relazione.

In capo a tutti va contato Antonio Pignattelli da Napoli, prima vescovo di Faenza, legato in Bologna, arcivescovo di Napoli, poi cardinale nel 1681, e da ultimo Pontefice nel 1691, fino al 1700. Il Baglivi venne in Roma nel 1692 ed ottenne la cattedra nel 1696, non per favore dell'amico regnante, come egli stesso per straordinaria modestia potrebbe far credere con le parole nella prefazione alle sue opere "Tuo quippe fraetus patrocinio, anatomiae cathedram in Almae ürbis Archilyceo nuper obtinui (1). Laddove tutti furono di avviso (1) Oper. Omn. Venetiis. MDCCXII. che uscisse primo eletto dal concorso per lena di sapere a tutti i contendenti superiore. In corte avvicinò Cardinali e Prelati, che sono nominati dal Salomon ai quali fece decida di parecchie sue opere. Non pochi dell'alta aristocrazia, delegati ed ambasciatori gli concessero onoranze e i loro uffizi.

dedica

"Bisognerebbe

#### Considerato quale esercente.

Fedele ai precetti del greco maestro che ogni buon pratico debba avanti tutto conoscere il clima del luogo ove esercita la sua professione, volle il Baglivi assicurarsi delle condizioni climatiche di Roma "In remediis itaque praescribendis semper ante oculos habe tui climatis naturam, tuorumque popularium temperiem (Prax. Med. lib. 1)". E toccando della cura dell'asma, aggiunge "Romae et in Italia haec remedia conferunt in nostris aegris (Op. cit.)". Similmente in riguardo alla prognosi della semiterzana, si esprime così "Febres semiteritianae, quae alibi raro in malignas transeunt, Romae magna ex parte sunt malignae, vel potius valde periculosae (Op. cit.)". E resterà sempre memorabile, come programma del suo esercizio professionale il detto "Romae scribo, et in aere Romano (Op. cit.)".

Per ciò potè rendersi indipendente nel curare le malattie locali "Ego liberam medicinam profitero" (De usu et abusu vesicantium).

Non si assoggettò nè alla vecchia nè alla nuova medicina "Nec ab antiquis sum, nec a novis (Op. cit)". Dà fine alla sua professione di fede medica così "Nihil tam mihi cordi est, quam ut medici naturae pondus et majestatem, quantum potest, sustineant" (Op. cit.).

Dopo lunghi studi sulla natura delle malattie urbane, potè dare alla scienza il più perfetto dettato sulle febbri mesenteriche, o tifoid e, secondo id linguaggio moderno. Le tratta nel primo libro "De Praxi medica" e nell'opera "De morborum successionibus". Ne intesse un lavoro, che contiene in compendio tutto il dottrinale de' clinici recenti. Afferma di averlo appreso non già dalle opere, ma dalla attenta osservazione degli infermi "D e febribus mesentericis opus novum, non a lectione librorum, sed ab observatione naturae petitum (Dp. cit. Cap. XIII)".

In grazia a questa assidua investigazione delle malattie nella nostra città, potè lasciare informazioni accurate di quelle che decorsero a suo tempo in modo epidemico, riferendole alle diverse costituzioni meteorologiche. Nel 1702, per la soverchia e lunga siccità, fece annotare che invalsero i casi di vaiulo, di eresipela, e svariate specie di infiammazioni (Prax. Medic. de Respiratione in acutis). Fu in grado di avvisare qual fosse il predominio delle infermità vernacole, e da quali cagioni derivassero (De Morb. success. Cap. XVII).

Ritiene del meraviglioso che potesse assistere tanti infermi. Frattanto son piene le sue opere delle storie dei malati che lo vollero al loro letto o come medico ordinario, o in consultazione.

Cresce poi la meraviglia se voglia considerarsi la diligenza premurosa nell'indagare le più minute particolarità dei casi osservati. Un beal'esempio può aversene nel capitolo "De lumborum affectione in acutis" dove riferisce tutte le specie e tutte le modalità possibili di detta molesta infermità.

Non gli doveva perciò restare il tempo necessario al riposo, consacrando tutto il giorno all'esercizio professionale. Scrivendo al Pascalis si scusa della lentezza nello scrivergli, in cause alla molteplicità delle occupazioni "Neque mireris si tardius quam destinaveram, ad te mittantur (literae) nam occupationes obstiterunt, quae diem quandoque totum eripiunt a mane ad vesperam (De sanguine et respiratione)". E come cagione principale assegna l'assistenza del pubblico "Assiduis aegrorum curis et occupationibus (De Morb. solid.)". Come scagionandosi del suo rispondere raramente a Pietro Hotton dell'Accademia di Leyda, non dissimula la molestia che soffre da tanto lavoro "Angustia temporis, et molestae praxeos cura".

m).

sc ab
essione di
naturae
).

# Confronto fra il Baglivi ed il Lancisi.

Nel Secolo XVII la Medicina Romana ebbe due grandi maestri, due capiscuola, il maglivi e il Lancisi, contemporanei collaboratori della nostra gloria. Ognuno si segnalò per un carattere scientifico proprio e distinto. La natura aveva dotato il Baglivi di uno spirito elevatissimo, e di una mente adatta alle opere di indole universale, per i quali pregi peregrini divenne il riformatore della medicina del suo secolo. Tutti gli scienziati di Europa lo acclamarono il più felice innovatore del loro tempo.

Al lancisi no fece difetto altezza di pensieri, forte intendimento e tendenza al sublime, ma si piacque di circoscrivere il lavore, nel quale seppe approfondire più forse che il celebre suo emulo. Il Baglivi coll'opera "De Praxi medica" si innalzò all'eccelso concempimento di atterrare l'idolo a quei di potente della medicina speculativa ed ideologica, e soggiogata essa, riedificare la medicina dei fatti, della casta osservazione, e della sperimentazione genuina.

Questo ritorno felicissimo all'arte del medicare, creata dal più sapiente dell'antica Grecia, fu il portato del genio vastamente comprensivo del nostro innovatore.

Gli argomenti di patologia, di chimica, d'igiene e di tanti altri che il lancisi con durevolissima assiduità, acutezza di intuizione, con intelligenza industriosissima seppe sospingere oltre i confini fino allora toccati, lo designano inimitabile esempio del più eletto specialista del suo tempo.

#### Sue cognizioni antiquarie.

Gli studi intensi della medicina non impedirono al Baglivi di coltivare anche quelli delle antichità, per i quali dimostrò un gusto speciale. Si strinse a tale scopo con gli archeologi più riputati, fra quali il Noris, il Fabretti, il Fontanini, lo Sfondrato, il Passionei. Riunì nel suo piccolo museo una collezione di medaglie, vantandosi di possederne une di grande valore, "Nummum Musaei nostri" il cui extipo riporta delineato nella "Dissertatio varii argumenti". Fu dedicata dal Prefetto Bibulo ad Antonio e Cleopatra, le di cui imagini vi sono scolpite. Minutamente s'interessa della colonna Antonina dissot terrata il novembre del 1702 presso la Congregazione della Missione, ne dà la descrizione, la provenienza, le dimensioni, le sculture, la iscrizione dello stilobate.

Non meno istruito si dimostra della tipografia di Roma antica.

Accennando le abitazioni de' clienti, dopo di aver dato il nome moderno della contrada, aggiunge quello che portava ne' tempi remoti. Eccone qualche esempio "in campo Martio - prope rudera Mausolaei Augusti - Prope basilicam duodecim Apostolorum - ad Thermas Constantini - in Quirinali. Apud S. Ludovicum Gallorum idest - Apud thermas Neronis - Ad latus Nosocomii Stultorum in Foro Columnae Antoninae - Supra rudera

columnarum porticus Antonini extructum". Di altro infermo dice che abitava "Ad Thermas Olimpiades, supra quarum rudera domus est monialium S. Laurentii in panisperna". Assegna l'abitazione di altro cliente così "Circa aedes Theatri Marcelli Nepotis Augusti, supra cuius ruina nunc est magna domus Sabellorum". Parlando della semiterzana rammenta la dimora di Galeno in Roma "Galenus Romae olim degens prope Forum Minervae, qua nunc itur ad Pantheon Agrippae". Nè omette di riferire della medaglia che il medico di Bergamo ottenne dall'imperatore Antonino "Hinc ferunt aureo torquedonatum fuisse cum apprenso numismate Principis, sequentibus verbis insignite - Antonius Romae Imper. Galeno Med. Imp.".

2

Suo Opere.

Aveva toccato appena il suo 28º anno di vita quando metteva in luce la più grande delle opere del tempo "De Praxi Medica" (con la edizione Romae Prid. Kal. Martias MDCXVI). Tanta fu la sorpresa d'ei dotti, che taluno giunse a negaglierne il merito di autore; non potendo convincersi che in si fresca età potesse concepire e svolgere un programma di una riforma universale, e che attingesse in sè stesso coraggio da opporsi all'intera generazione dei medici.

Non si possono in poche pagine esporre tutti i concetti di quest' opera immortale del gran pensatore, tanta è la ricchezza dei precetti che contiene, tante le deduzion i utilissime alla pratica medica, tanta vi ha suppellettile di nuovi e gravi avvertimenti. Cosiffatto lavoro sarebbe ben degno di mente elevata, e ferace di studi di medicina comparata, non poco utili ai progressi dell'arte.

Pregevoli tutte le altre sue produzioni, sibbene di minore solennità, tuttochè miniere di inesauribile dottrina.

Il maggiore beneficio che l'insigne autore ha recato, è certamente per noi quello di avere ricreata la Scuola Romana, la quale ha potuto seguire quell'archetipo immortale. Tutte le generazioni de' buoni medici nostrani hanno percorsa la stessa via per un filo tradizionale non interrotto, salvo i pochi corruttori dell'arte. Colsero il pregio di fedeli prosecutori il De Mattheis, il Valentini, il Tagliabò, il Viale, il Lucchinin il Folchi, il Maggiorani, ed al presente il Baccelli.

Il Baccelli che per ordine di tempo giunse l'ultimo nel bel numero, riaccese novellamente con supremo intendimento di propositi e con lena più robusta il sacro fuoco della scienza patria. Egli ha secoltato per intima convinzione il consiglio del gran maestro Baglivi, il quale rivolgeva la sua autorevole parole ai Governanti, invitandoli a convocare in congressi il fiore delle intelligenze, dove dibattere i più gravi argomenti, al fine di perfezionare l'arte umanitaria della medicina "Necessarium fore putamus ut Principes in Urbibus suis "praesertim celebrioribus, quibuscumque extant Xenodochia, Medicorum Academias promovendae Praxeos gratia per historiam, observationesque excitent" (Prax. Med., Lib. II).

l'alte ideale, queste e il nostre caldissimo voto.

Dan Sin,

Andogizing for tradeling you. I thus the liberty of writing to you in the tolering wester.

of Papiri Mere is following with: "Lunn it others ( 4 sincting that the littles". 2) not hundistand ( Nome) some one should work up the letters". 2) not yet exited, it mains for the present in the Dan Library."

As this was written 1929, I thought, that perhaps a report of

The Mason for my while is that I possess the rest of Bayleris

original artispondence, alguni form a propention in they

want your sign as yours, tourising about the same manner of

who to Bayini from Marines contribution in the year to r

who correspondents are an mangrave, and of his refiles. Amongs

the correspondents are an mangrave, and follow the end.

Ticolas Andry, industry, and Surran. Lacas Survice etc.

If type is a report of your Bayeri corns, I wromer

if you would be so him to us an have a reprint

of it, which I should highly appreciate.

Jours Frithefully Erik Willest m. D.



OSLER LIBRARY, 6 Feb., 1963.

Professor L. Münster,
Viale Audinot 35,
Bologna,
Italy.

the last placement of the high himself

Dear Professor Münster,

Thank you so much for sending the postal money order which arrived safely a few weeks ago. Our photographer was pleased to hear that the negatives were satisfactory for your purpose.

We must applogize for the long delay in forwarding you the other three negatives, but we were waiting for a quiet moment to settle down with the Haglivi letter-took, but, helas, many students and visitors interfered with this plan. We must confess that we had a great deal of difficulty identifying the required letters, on account of the unsatisfactory index, etc. We wish we had an Italian scholar, like yourself, in our library who could unravel these various complexities.

As to the required negatives of the following letters:-

- 1) We could not find any trace of the Jan. 2nd, 1692, letter by Malpighi to Baglivi. However, the context of letter 109, fol. 176, in our Baglivi letter-book, dated Jan. 5th, 1692, also written by Malpighi to Baglivi, corresponds to no. 17 in Scalzi's article, dated Gennaio 2, 1692. As it also corresponds to the letter which the late Dr. Francis summarized in a postcript to you dated Feb. 9th, 1948, we are having a negative made and hope it is the one you delire.
- 2) The only letter by Pascalis (Turin) to Paglivi (Rome) which we could trace bearing the Feb. 27th date, was written in 1693 not 1692 as you mentioned in your letter. Again we hope it is the one you desire to see, although it bears the later date. It is letter 98, fol. 157 and 162 in our Baglivi letter-book. (A good example 31 the way these letters have been misbound!)
- 3) The letter by Manget (Geneva) to Baglivi (Rome) is letter 96, fol. 155 in our Baglivi letter-book, and no. 50 in Scalzi's article

The you so much for sending the postal mone; and the inh seritved sately a few weeks ago. Our photographer was placed to seek the nestives were satisfectory for your purpose.

the state of the s

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

and visitors interfered with this plan. We must confeed it to be a great deal of cifficulty identifying the required is the material action, etc. We wish as that is Italian scholar, like jourself, in our littery who could have these verious complexities.

As to the required ne alives of the following letters:

1) he oculd not find any trace of the Jan. 251, 1.92, in despised to Hagilyi. However, the content of letter 10 in our facility letter-book, dated January 100 of the final to facility, (

3. rol. 157 and 172 in our is, ilvi lets core by the wey shows letters have been mishered!

j) The letter by Men et (derevs) to le livi (Rome) is letter 9%, fel. 155 in our ballivi letter-book, and no. 50 in acalai's artile

The state of the state of the state of the

on Baglivi.

Negatives of the above mentioned letters will be sent to you air mail within a few days.

We hope you have not suffered from the intense cold spell which has even blighted your lovely country.

With kind regards and again sincere apologies for the long delay on our part.

Yours sincerely,

Cécile Desbarats, Secretary-Librarian. The second secon and set 1 to 10 Day 110 Her to of the latest territories and the latest territo contract plant step to the or of the same the second to be the second to the 

POSTA AEREA PAR AVION BY AIRMAIL

#### Miss CECILE DESBARATS

Secretary Librarian of OSLER LIBRARY of the MC. GILL UNIVERSITY

> MONTREAL (Canada)

Dear Miss DESBARATS,

Before all; please excuse me for answering to your kind letter with so long a delay: I must now organize a Medical Congress which shall take place on December 8th and 9.th next.
All weighs on me, and in the meantime I cannot leave my University lessons, nor the practice of medical profession. For this I beg your pardon, not only, but also some indulgence.

I thank you ever so much for your proposal concerning the photo-copies to be sent instead of the microfilms for the ducuments I requested you. I fully agree at this regard, and I am sure that you shall be able to send the said photo-copies so as they may reach Italy without being at all spoilt nor, however, damaged. = Please, enclose to the same the relative invoice, so that i can reimburse you immediately for the expenses. This is now quite easy, because the italian Post-offices accomplish also this service.

Please do not consider me too exigent if I take the liberty of asking you to send me the photo-copies also of the following

Letter by Malpighi (Rome) to Baglivi (Bologna), written in italian language.

2) = 1692 = February 27 th

Letter by Giuseppe Pascalis (Turin) to Baglivi (Rome), also

In Italian language.

3) = 1693 = September 17.th =
Letter by Manget (Car) Letter by Manget (Genève) to Baglivi (Rome), in latin language. Nothing else.

> I would be very glad if I could in some way reward your kindness. I hope that some occesion may not miss. Thank you once more, and while I await the photo-copies, With kind regards,

> > Yours sincerely

L. Münster. Viale Undinot 35 Bologna

Bologna 19, XI, 1962.

VELSE L. SECTO of the 'O. GILL U.TV-RSICY Dear Liss Jabanacis. Refore all, please excuse me for answering to your kind letter with so long a delay: I must now organize a edical Congress which shall take place on December ith and j.th next. all weighs on me, and in the meantime I cannot leave ty University lessons, nor the practice of medical profession. I beg your pardon, not only, but also some inqulence. I thank you ever so such for our proposal concerning the photo-copies to be sent instread of the migrofiles for the apounents I requested row. I fully agree at this regard, and I am sure that you shall be able to send the said photo-copies so an they may reach Italy without being at all spoilt nor, however, damaged. = Please, enclose to the same the relative invoice, so that i can reimburse you immediately for the exceptes. This is now write events because the invoice. this service. Please do not consider me too exigent if I take the liberty documents, belonging to the same collection: Setter by alpidii (Yome) to Maglivi ('ologna), written in italian language. 1692 = Februsary 27. th = Letter by "inceppe Pascelis (Curin) to Eaglivi (dome), also 1693 = September 17.th = letter by 'saget (Genève) to Eaglivi (Rome), in latin lan-Nothing else. kindness. I hope that some occesion may not miss. Thank you once more, and while I swait the photo-copies, 150 XI HELD.

OSLER LIBRARY, 15 November, 1962.

Professor L. Minster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

Dear Professor Minster,

Me must a clopize for the Long delay in schola; you that film, but the "unforceson circulat nees", mentioned in y letter of the lath of October, were prolonged and the University Photographer is still in the process of moving to new premises!

Under separate cover, by air mail, you will receive a negative film of the letters and the you desired to consult for your historical studies. The se wence of the letters on the film is as follows:

No. 7510 Bibl.Onl Letter 85-86 Fols. 145 - 146 - Jan. 17th, 1693
Latin letter from Ballvi from Rome to Manget at Geneva.

Letter 114 Fol. 182° & verso - May 22nd, 1695 Italian Letter by Lansoni from Ferrage to be live in Rome.

Letter 130 Fol. 206° & verso - 29th Dec., 1694 Tiuli n letter from Lanzoni from Forr re to Bellivi in Rome.

Letter 199 Fol. 294" - 295" - Nov. 21st, 1696
Italian Letter from Lanzoni am Ferrara to Da Ilvi in Rome.

Letter 102 Fol. 300° August 24th, 1697
Italian letter from Lanzoni in Ferrira to an livi in Rome.

We would be grateful if you would send a cheque, or money order, for six (old re (2.00) payable to Mr. A. uranam, c/c of The Oslor Library, Mcdill University, to cover payment for the film.

With hind reports and he ming that you will find the film satisfactor, for your purpose.

Yours sincerely,

Cécile Desbarats.

- L The second secon The state of the s process to the process in success will all fillers in THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE and the second property of the second and the second s 10 mm - 10 - 10 - 10 - 10 the party will a serve at "this will year of project or record and properly AND AND ADDRESS OF THE REAL PROPERTY. of a bright to bear and the 15.100.00 77 . 74 - 750 -JACKSTON WATER THREE TO SERVICE STREET, MANUAL PROPERTY AND ADDRESS. NAME OF TAXABLE PARTY AND POST OFFICE ADDRESS OF TAXABLE PARTY.

Hon. DIRECTION of the BIBLIOTHECA OSLERIANA of MC. GILL UNIVERSITY MONTREAL (Canada) Most. Hon. Mr. DIRECTOR, In your incomparable Library, among many other ancient curiosities, can be found some sutographs, forming a collection regarding one part of the scientific correspondence by GIORGIO BAGLIVI. For my historical medical studies, I wish to have, if possible, some microfilms of several, a very few, letters belonging to the said collection, written by GIUSTPE LANZONI, to Giorgio Baglivi. = Of these letters I am going to sign here below a list in chronological order, while I beg you to please let me have the respective microfilms. I could send you in advance the amount of the relative expenses, by international postal money order, should you kindly let me know the amount of the sum owed. Here is the list of the afore mentioned letters: 1694, on December 24th = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from -Ferrara, to Giorgio Baglivi (Rome)

1695, on February 22nd = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from [mat forme] h Ferrara, to Giorgio Baglivi in Rome.

1695, on May 22nd = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from Ferrara, to Giorgio Baglivi in Rome.

1696, on November 21st. = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from Ferrara; to Giorgio Baglivi in Rome. 1697, on August 24th. = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from Ferrara, to Giorgio Baglivi in Rome and finally, if possible: and January 17th = Latin letter by Baglivi from Rome to Manget, -at Genèva (Ginevra). Hoping that you, most Hon. Mr. Director, will kindly favour me, and always ready to repay your kindness, should you eventually need of some microfilm from our libraries, with many thanks beforehand, I present you my very best greetings. apologna 26.1X. 1562 Bologna ( Staly) Viale Andinot 35

OSLER LIBRARY, 18 Oct., 1962.

Professor L. Münster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

Dear Professor Munster,

It was very nice to hear from you again. As you know, our scholarly and beloved librarian, Dr. Francis, died in 1959, and a suitable person has not been found to replace him.

We have identified, emong our Baglivi correspondence (Bibl. Osl. no. 7516) the various letters which are of interest to you. Unfortunately, one, written by Lanzoni to Baglivi on Feb. 22nd, 1695, could not be found in our collection, even by the late Dr. Francis, who left a note to that effect.

opied, instead of microfilmed, as they are very fragile, and we would prefer to have this job done by our own University photographer. Due to unforeseen circumstances, this work will only be carried out within a week or so, and we shall mail these copies to you just as soon as possible.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Miss) Cécile Desbarats, Secretary-Librarian.



OSLER LIBRARY, 14 Dec., 1962.

Dr. L. Münster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

Dear Dr. Münster,

We hope that your Medical Congress was a great success and that you were not exhausted by all the work it entailed.

In answer to your letter of November 19th, requesting further photo-copies of three letters in our Baglivi MS, we thought it would be wiser to wait until we heard whether the negative film which we sent you, by airmail on November 15th, was satisfactory. As soon as you advise us on this point, we shall proceed with the other letters.

With all good wishes for the festive season,

Yours sincerely,

Cécile Desbarats, Secretary-Librarian. 0StEA IN: FahlY, 14 Dec., 1962.

> Ur. D. Munster, Viale Aucinot 35, Fologue, Itely.

near br. Marster,

we hope that your Mudical Congress was a great success and that you were not exhausted by all the work it entitled.

In answer to your letter of November 19th, respecting further photo-copies of three letters in our Beglivi 15, we thought it would be wiser to wait until we heard whether the negative film which we sent you, by sirmail on Noveman 15th, was satisfactory. As soon as you advise us on this point, we shall proceed with the other letters.

with all good wishes for the festive seeson,

Yours sincerely,

Ofcile Desharata, Secretary-Libration.

Miss CECILE DESBARATS
Secretary-Librarian of
OSLER LIBRARY
McGILL UNIVERSITY

Bologna; 20. XII. 62.

MONTREAL 2

Dear Miss DESBARATS,

I duly received your kind letter of Dec. 14.th, and, in answer to same, I confirm what I formerly announced you, regarding the negative film you sent me, which has reached me in perfect order and I found very fine. = For the relative amount I have also provided to the reimboursement, by postal money order, which I hope has in the meantime regularly reached you.

Therefore, I am now awaiting for the further photocopies requested with my letter of November 19th, which you will please send me.

While I exchange the best wishes for a merry Christmas and a happy New Year, I remain

Yours sincerely

L. Himster



Viale Audinot, 47, and the second of the sec

act 6 d 1947

the training of the

Don't wir,

I enclose a copy of our catalogue-description of the Anglivi letter-book and extracts from some of the latters, and I should be glad to some you more extract smorth. I note that your chief interact at the same to in our relations set een adapthican daglivi.

It is impossible to photograph the letters because the volume is so tintly bound, and in man, place the inner end of the lines cannot because I more assecrate to pushion the more intermating of the letters myself. I have been productly transcribing thom.

I hope the appointed extracts will be of use.

fou s truly.

Dr. W. W. Francis,

Lier 59, for a malight to egis, "ome 5 multo 1851." Strafted and signed "Arcello har ight" in marrivit, handwritin . A. danks to is for his praise and regrets that the writings of R. are not in Latin.

L. a. It is not probable that such a litter would be copied by s., more likely a drafted it for m. to copy. Similarly s. seems to have composed some litters for Tozzi after M.'s death.

Letter 75, fol. 124. Malpighi, Rome, 15 Dec., 1791, to Baglivi at Bologna.

tratten; con gl'amici in osservazioni anatomicae, cosa un me tanvo desiderate

Letter 77, foll, 151-2, Jos. averney, Paris, to skelivi at om, a Idus dies Sept., 1692.

f miliaritate at doctrina usus fuscia lorentiae. Imo etiam que a nonc somme f a la relativationi incomparabili dexteritate et lucicio in antomicis et malcia disciplinis instrumeis ... sortun t itaque beus caeptis tuis quod sub

Malaini, wome, 15 Deces 1791, to Beganvi et libri probibili ... W

b there '7, foli, lates, Jos. wermay, Parls, to Explivi at con., b Idus

The same of the state of the st

the state of the party of the p

the contract of the contract o

the state of the s

THE RESIDENCE OF REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF

(Dette butte

SECURITION OF THE PROPERTY OF

parties to the state of the same of the sa

total in terms and beautiful

AND SAFETY STATES AND ADDRESS OF

WILLIAM AND ROLD IN AND STREET, NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, THE PARTY OF THE OWNER, THE PARTY OF THE OWNER, THE OWNER,

tanto Viro qui miraculum est Italiae vestrae, prima medicinae rudimenta haurira satagas; nec fallor quod sub tanti Cultoris aura uperrimam doctrinae tuse messim brevi imperiturus eris. ... Teque obsecro ... me de experimentis quae cum Clarissimo Malpighio in dies compararis cortiorem facere ne dedigneris.

Letter 92, fol. 151, Malpichi, Rome, 1 Aug., 1693, to J. J. Manget at Geneva. Drafted in B. s hand.

M. regrets that he cannot prepar material for Mangat's next volume, "cum gravissimis occuper curis."

Letter 94, fol. 155, seglici, some, 1 Aug., 1095, to Manget. Craft (bozso) in ...'s hand, with many exesures.

Lince graduating 7 years ago he had travelled, and had some 2 years at tologna with salpidi, anon he has followed to lome & by whole favor "in and Pontificia non infimum becam promercor, at we continue a sideo, in Anthon, Praxi, at ton alteria nious prossequendis gsics... the cum Clarissimus and pichius mihi hari vespori... menten tu mapprui set... id on sals imposuit, ut to are license compulation, atque cum nonnalization of area imposuit, ut to are license, be carried made har a large, et al tues prudential via a fuerit, ut aliques... tibi comunication graduation of all the prudential of a case tu may be until a license at a license

Latter 101, fol. 161, to Lucus Chrocok, at Vienna, ends: "omed in a with a Uniquients, ipsis Aslendi: prilis 1698 / Tuus ed cineros / Georgius Baglivius."

cer the the file 76 of all the server of the 49 file 832 Toppet 12 3.10.93

the second property of the second sec AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. The state of the s The same of the sa A STATE OF THE PARTY OF THE PAR ~ a... a a haring Almo I some, our his his with the course of the same of THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED TO PARTY AND PERSONS TO PERSONS ASSESSED. the Confederated when my Principle and the Confederate and the Con AND REAL PROPERTY OF THE PARTY The second secon AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS and the state of t

Dear Dr Münster,

On 25 Jan. I sent you by air mail an important letter (44) of Malpighi to baglivi's rather. Merewith I now send the passages, from all the remaining letters in which I find any mention of Malpighi.

Yours sincerely,

W. W. Francis, M.D.

- Luter 51, fol.85, B. to Trassant (?rressant) of Paris, acod 1 Oct. 1604 non solum ipse sed et xcell.mi malpighius, Brasavola, aliique comani medici eruditissimam tuam schedulam de usu orizae Praxi per medicae summopere necessarium arbitrati sunt ...
- Let. 50, foll. 86-7, B. to P. S. Régis, Paris, d. soma 5 luglio 1894
  B. praises R.'s "sistema filosofico" ... perciò tinto io quanto il
  Sig. Malpini supplichiamo V.S. Illima in nome di tatti i Letterati di
  procurere, chi detti opere silno tradocte nella tingua lutina ...
  E molto più presintemente chi mi ritrovo in oma sotto la disciplina, e
  dirretione sico del Sig. Malpini, per aquistar maggiori progressi nella
  medicina, mentre di continuo facciamo longni discorsi della sua somma
  dottrina ...
- Let. 57, fol. 95, Redi, 27 Settenbre 1692, to B. at Rome

  Thanks Alm for transmitting a letter from Francesco ("Don Cicero")

  d'Indrea at Naples ... Mi rallegro con VS Mcc.ma che goda costi in

  Lome ella botta conversazione del Di. Fossombroni, e del Al. Lalpighi ...
- Let. 60, fol. 100, Michel ingolo Fardella, Panova no Aprilo # 1002, to Giorgio "Baglivo / in casa dell' Illimo ... Malpighi / Romatt nendo infinio ratio ... che i (Vo co.ma) e de nata consplarmi col concissimo avviso est suo felice arrivo costì, con tanta sedisfazzione, e contento dell' Illumo, e Sapient.mo Marcello Malpighi ...
- Let. 68, fol.110, medi, M. Abre 1651 (evicenti, pec. meria rinnovazione del futuro Anno"), to Baglivo at Bologna
  mejoices with him that the Carminal Lagate "aboia egli cooperato che cada
  in V.S. Ill.ma la sorte di essera presentamente Prior: di cotesta ramosa
  Vniversità."
- Let. 69, fol. 118, from Lor. Bellinin, "Fir.ze 3. Maggio 1692"

  ... Ottima scelta ella fa del(?) suo vivere nel trattare(?) con o ni sorte/ di letterati mà quella del S.r Malpigni, io la stimo così s'uisita che io audivo dire(?) che al paragono di lui, lla sia giustamente per giudicare vile o n' altro, con essi(?) lla sia per trattare di quelle tante(?) cose, in cui il S.r marcello è unico. Io inviaio la fortuna e la libertà di lei ...
- Let. 81, foll. 140 & 143, B. to J. J. Manget, d. Rome, 1 Apr., 1694, draft, with many erasures. Ends: Habeo ipse nonullarsic; a mplaria consiliorum ini. Malpi, hii sea transmittere tibi nequao, ipso inscio, nam cum ipse in medicina practica, non ameo s exercuerit ob Anatom /m/s -mes susceptos labores et domi et ruri ideo non patutur ut circa proxim liquid illius nomine prolatum sit, nisi observationem solimam sapiat. Cum intercedet biennium in recudan a o muo biali theca tua matomica, curabo (per id ??) /m/p/s/s temporis, ut tibi ariqua ini.

BULL COST 1 LET THE WORLDSON, NAME AND POST OFFICE ADDRESS. Albania D. States St. St. C. St. C. Comp. of Co. · · The state of the s THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND The state of the s of the same of the the world is supply white, principle field, which when you were not provided the late of the la THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I the second section of the second section is the second The second second second second The second secon perfection of the party of the party of the last of th THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I the Personal Day opposite that I have been been as a second the last of the property of the party of the last of t the same of the sa The same of the sa that is not been set that he was a set of the set of AND ROLL OF THE PARTY OF THE PA (Let. 81 continued)
Lalpighii opuscula natomica transmittantur, ut imposterum opuscula natomica natomica transmittantur, ut imposterum opuscula natomica natomi

Let. 86, foll. 145-6, B. to Manget, d. Romae 17 9bre 1693

Ut till morem gererem supplicem me interponam apua Cl.m Malpighium,

ut beni n' innueret, quod liquis ex suis tractatious nondum editis, t/pos
publicos \*//ap/ videat, sed vereor ne posthuma relanquat omnia ...

int. Je, rol. 101, antonio magliabechi, Firenze li 16 mag io 1030, to B.

Ina postscript ne asks him "a riverire ... Malpighi, in mio nome."

Lets. 13 9%, foll. 10 0 151, Malpighi to Chouet of to Manget, respectively, poth d. Momme Kal Aug. 1690, are drafted in B.'s hand with erasures.

Let. 102, fol. 165, L. Tozzi, Nap. 11 Apr. 1693, to B.

nds: Al mio Mons. Lalpighi mille cordialissime espressioni d'applicamore e d'ossequio ...

Let. 108, rol. 1.8, Malpighi, oma li : Ott: 1691, to Ellini (enclosed originally ith let. 107, M. to Baglivi, same date; both are in M.'s autograph):

frence la continunza di raccomendere alla bontà di V.5. cc.ma il Sig: Dott: Cior, le ma livo ben de no allievo della scuola di Mapoli. questi deside a l'a nore ella otta consersatione di V.5. Rec.ma, havende contre delle sue cotte in . Il spero della sua humanità questo l'avore, e tutti gl'hoport, che compartirà a questo buon Letterato, stimaprò l'atti a mestesso.

Lat. 11., foll 20-3, P. D. Régis, Paris, 55 Dec., 191 1094, to B.
...ius operâ libenter usar as implement usa et somini malpighii
vota ...

Let. 10, ful. 10, G. Lauzoni, lurrara, Lo. Xore 52, 60 B.
Let. 10, ful. 101, G. Lauzoni, lurrara, Lo. Xore 52, 60 B.
Let. 10, ful. 101, G. Lauzoni, lurrara, Lo. Xore 52, 60 B.
Anatomica del Cadavere del Fù S.r Malpighi

Let. 140; fol. 218, Bellini, Fir., 17 Agosto, 1694, to B.

Non à cosa in questo mendo che io tante desideri quanto la salute
di mio riveritissimo si, r marcello ... Di qui è, ch'io lascio alla ... pr
pridenza di V. S. fil.ma il riftattere, quale eccesso di consolazione m'abnino apportato le notizie, con le quali alla s'è de nata ultimamente favorirmi, del notabil miglioramento del nostro monsigere adpigni ...

Let. 141, fol. 219, Michel Mondegar, Napt. 18 Xbre 1694, to B.

Mi displace molto la morte del S. M. Ipighi, che banto partialnumbe l'am va; e che le poteva esseré di grande aiuto; Stimo però, che
V.S. sia in istato di non haver bisogna d'appoggio; e che da se si
farel(?) largo ...

Luf. 3, /

The second secon the same in colors of pulpers or at printing and the provide the same with the concession of the first books, with the promy the same representation of the same of particles from the particle of the particle high matrices. and the party of the control of the the second section of the second section of and the second s and with the second part of the second may be the second public the Balance of the print A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND A property of the State of the St . . the same of the sa as the first term from the product of all yet also per Albertain 1.1515-THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE the second of all the beauty and the second of the second -11 the second state of the second second second second second with publication is courte that product of water in Fig. and on and the court of t

Let. 145, fol. 221, Redi, Fir., 21 Ag. 1694, to B.

... di somma consolazione mi i stato lo avviso del noubilissimo miglioramento del Sig.r malpighi. Sit nom n Comini benedictum. Di nuovo sit nomen D mini benedictum. Lesto a VSEcc.ma obblig.mo per gaesto amorevolissimo avviso. Io ne ho fetto ringraziare Icm (sdm??) nello Altare della S.ma Innunziata porche amo teneramente e riverisco questo Grand Womo del S.r halpighi. Indio lo conservi mill'anni. Prego VS cc.ma a rassegnarle il mio ossequio ... Franco Redi.

Let. 101, fol. 252, Antonio Bulifon, Napoli a. 18 Xbre 1834, to B. Condoles with him ands a postscript: Soliongo a V.J. se delli scritti di Monsig.r Malpinhi potessi cavare qualche buona lettera memorabile mi sarebersica grata.

Let. 15., fol. 155, Michael Angelo Fardella, Padova : 3 Mbre 1694, to 3.
... funestissimo avviso ... Illa ha perso un garana Amico ...

Let. 100, Fol. 200, Comenias Gu lishming, Bologna l'un Mare 133, to B.
La relambant de V.S. come trasmossami della sezione del Cadavere
di Monsi.re Malpighi, che via in Cielo ...

Let. 154, fol. 235, Paolo della Stufa, Fir., 21 Xbre 1694, to B. Condoles & asks the cause of N.'s death.

## 

I find no further mention of M. in the remaining letters in Ballivi's letterbook, no. 7510, in the Osler Library

## W. W. Francis.

Ahime: DAMN: I omitted copying the most important of all, showing that M. influenced B. to follow him to Rome! Eccola:
Letter 109, fol. 176, Malpighi, Roma 5 Gen: 1692, autograph, to Baglivi
Advises him to repeat his experiment of ligating the vena
cava of the dog, several times: "per accertarsi del vero. Io non
posso in alcun modo attendere a miei studii occupatissimo in scrivere lettere inutili. Li sara carissima la sua venuta qua, e forse

havro allora più otio ... ".

W. W. Francis

A STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ment of the same o and the same of th where the party and the second - I I will state the last of t THE PROPERTY CONTRACTOR SHAPE TO SHAPE THE PARTY CO., NAME AND PORTY CO., NAME AND ADDRESS OF THE PARTY CO., NAME AND ADD Miles Les Irani edili L. Hulani e ..... titled of company of the Party was not sufficient to beautiful submissional age to be a The state of the second THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE 

Malpighi, ALS, to Baglivi

Ecc.mo mio Sig. et Pron. oss.mo

Riceurà V.S.Ecc.ma l'anénessa lettera diretta al Sig: Bellini, e lo riverirà per mio nome, e spero, ch'impararà di molto dalla sua dotta conversatione.

Rendo gratie alla sua bontà per il remedio communicatomi, ma S. Sant.à s'annoia de i remedij, e condifficultà si fà un bagnuolo. Io procurerò servirla intorno la licenza de i libri, mà mi vorrà un poco di tempo, perche sino ad hora, essendo contivo occupato nel servizio di S. Sant.à, non hò ancora preso la la prattica del Paese, e delle Persone. Quì non hò potuto discorrere per anche con questi curiosi, hauendoli pratticati alla sfugita. V.S.Ecc.ma haurà occasione d'aprofitarsi nel viaggio, che pensa fare, e nel suo ritorno m'honorerà p/1 participarmi le curiosità, dhe haurà ricavate. Di tutto cuore la riverisco, e mi confirmo Di V.S.Ecc.ma

roma li 27 Ott.1691

Devot.mo et obblig.mo servitore

Malpighi to Bellini, since still annexedt the preceding Letter 108 fol. 175

Ecc.mo Sig. Sig et Pron. sing.mo

Prendo la confidenza di raccomandare alla bontà di V.S.Ecc.ma il MI Sig.

Dott: Giorgio Bagliuo ben degno allieuo della sculola di Na oli. questi desidera l'honore della dotta conuersatione di V.S.Ecc.ma, hauendo goduto delle sue dottrine. Io spero dalla sua humanità questo fauore, e tutti gl'honori, che compartirà a questo buon Letterato, stimerò fatti a me stesso, mentre faciendole humilmente riuerenza, mi confirmo

Di V.S.Ecc.ma

Deuot.mo et obblig.mo serui.re

Lett. 109

Roma li 27 Ott: 1691

Csgd Marcello Malpighi

Godo sommamente che V.S.Ecc.ma si trattenghi nelli osseruatione de i cadaueri, e de i bruti, faciendo esperienze con cottesti Sig.ri, e mi è stato caro quanto m'hà auisato, e più caro mi sarà sentire ciò, che in haurà osseruato nel cane, nel quale hà legato la uena caua, et osseruandosi cosa di curioso, sarà necessario repplicarela più uolte per accertarsi del uero. Io non posso attendere in alcun modo a miei studij occupatissionmo in scriuere lettere inutili. Mi sarà carissima la sua uenuta quà, e forse allora haurò più otio. La prega a riuerire per mia parte, e della mia consorte, il Sig. Buonauentura Rosellci? Mi salutarà ancora li Sig: Bigatcti? Donelli, e Valsalua, mentre di tuttco] cuore riuerendola mi confermo Roma li 5 Gen: 1692

PS to my letter of today to Dr. Adelmann

The 3 latters on this sheet c transcribed this afternoon, complete those of Malpighi in our Baglivi "epistolario". This may be sent, as I have the carbon.

Osler Library, 29 Apr., 1955

in the words

14. 176

ivil, a of . OlA , indigled

Sec. mo mio Big. et rron. oss. mo

Miceurà V.S.Doc.ma l'anénessa lettera diretta al Si: Rellini , o lo ri erirà per mio nome, e spero, ch'imperarà di molto dalla sun douta conversatione. rendo gratie alla sua bontà per il remedio communicatomi, ma S. Sant,à s'annoia de i remedij, e condifficultà si fa un bagnuolo. Io pro urerò seruirla invorno la licenza de i libri, mà mi worrà un poco di tempo, perche sino ad hora, essen: convino occupato nel servigio di S. Sant.è, non nò ancora preso la la prattica del Paese, e delle Persone. (ui non hò potuto/discorrere) en anche pon questi curiosi, bauencoli pratticati alla sfugita. V.S. Sec. ma haurà occasione d'aparofitersi nel uiaggio, che pensa fare, e nel suo ritorno m'honorerà p/1 perticiparmi le curiosità, che haurà ricauate. Di tutto cuore la riverisco, e mi confirmo Di V. C. Tec. ma roma li 27 Ott.1631

Denot.mo et obblig.mo servitore

Malpight to rellini, since still annexedt, the preceding; Letter 150 tol. 105

Loc.mo Sig. Sig et Pron. sing.mo

Prendo la confidenza di reccomandare alla bontà di V.C.Rec.ma il MX Sig. Dott: Giorgio dagliuo ben derno allieuo della sculola di Ma oli. questi desidera l'honore della dotta conversatione di V.s.Mcc.ma, havendo goduto delle suc dottrine. To spero dalla sua humanità questo fauore, a tutti gl' hosceri, che compartirà a questo buon Leuterato, svimerò fatti a mo stesso, mentro faciandole humilacate riverense, mi con irmo Por Just Deuot.mo et obbli .mo serui.re Di V.S.Ecc.ma

rssdy marcello malpi vi Roma li 27 Ott: 1091

M. to reallivin Alb same supra-6: sub-scription as above Godo somnamente che V.S. Mcc.me si trattenghi nell/ osseruation, de i cadeueri, e de i bruti, faciendo esperienze con cottesti Sig.ri, e mi è stato caro quanto m'hà auisalo, e più caro mi sarà sentire ciò, che at haurà ossevuato nel cane, nel quale hà legato la sena caua, et osseruandosi cosa di curioso, sarà necessario resplicarela più wolte per accertarsi del wero. To non posso astendere in ale in modo a miei studij occupationipmio in scriuere lettere inutili; ili sarà cariagima la sua uenuta quà, e forge allora haurò più obio. La prega a riuerire per mis parte, e della mia consorte, il Sig. Monauentura Rosellci?] ancora li Sig: Bigatrilla Lonelli, e Valsalua, mentre di tutto o cuore riueren-

Ps to my letter of today to Dr. Adelmann The S lauters on this the t & transcribed this afternoon, complete those or islaini in our Belivi "eristolario". This may or deput and I day? the carbon.

Osler Library, 28 Apr., 1805



## Lidköping

my Tran Paile

What have you

I'm well to soline 7

hancesi Uns! asd 1

So net to earl si believing

+ The . I was soull'

about them my host, it,

ouch Waller in a second

ad 's of agent, more

And irms inh-



Dr W. W. Francis

The Osler Lebrary

Mc Sile knowing

Montreal

Canada

Gentilissimo Lignore.

Laramo passati certamente 7 - 8 sekimane da quando ho risposto alla Vostra gentilis. sima lakera, ringzasiandovi di enore per le trascrisioni che forste così gentile di in viarmi. Poiche ini prometteste La continuazione di delle bra verisioni, riferentisi sui rappor ti personali bra charcello deal pighi e Giorgio Piaglivi, non ho prosegnito vin nel mio lavoro, in skesa di completarlo coi dasi movi. Nella mia ulti\_ ma lekera Ti ho spiegalo esattamente ed estesamente l'ar gomento che mi interessa, non chè le mie intensioni. Le per caso non aveste ricevuto questa mia lettera, (la 2ª della serie) abbiate la bontà di commi carmela, perche si levrei a ri

peterni vir che nevo veritto. Le invece questa Vi forse stata già di empermannela. Liò mi ren derebbe molto contento. In tale caso os on sperare di ricevere da Voi le altre presione notinie che mi interessano tanto e che en tanta gentilessa mi promet teste. Le posso servirvi in qualche stra sompleta disposiziono. In rakesa delle Vostre notisie Vi ranguro buone feste di Vatale e brion anno. De Voster In Ladislavole ünster Osologna 14.XII. 1947.

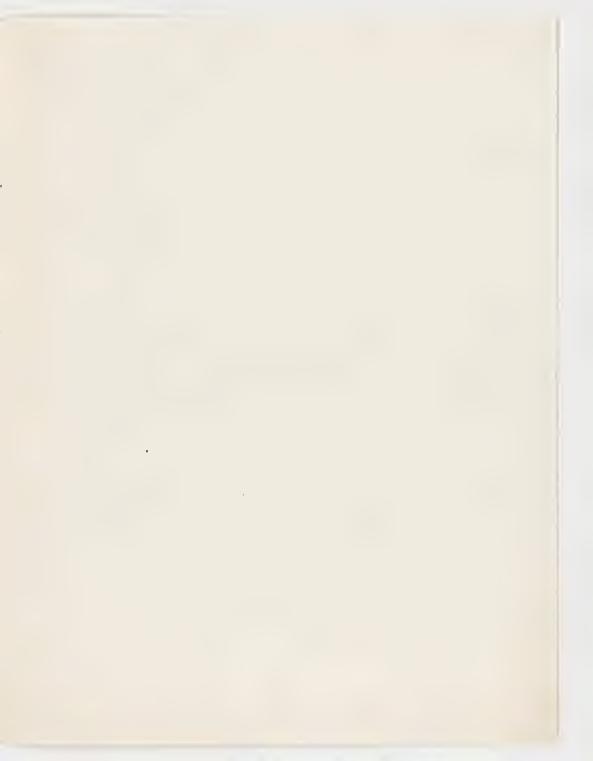



Cantile Professor Grancis,

Love passari diversi anni da quando to de ho mento que l'ulti has soller disturbe con le mis righe. To di aveche invisso il mo averico. I lo Malpighi e Baylivi in dreumeni raldo na non mor que mela sicu no se he ho mandato smile l'altro L'Accidente delle Trimer Paglice gol tible When convilled dela biografia di Biogra Bullini " e un turco: Biografia Ballini e il numi ran porti personali ed epistologni coi nim Lis alid ramprisent uli stella riculas estati lentori me la seriora per fa vore sursto affinche i Mes sesa in virgliche in lordiche omniggio. La due anni ormai sery - la leute due di tria della mediciona ferrara, cosa nolty impegnation, ma di por en voldisparious morale nata la resurranza di egni detazione al

mit Islieuro. Leura una bibliosea. ben formina, senza la possibilian di alogoraria mele unincipali rivile un Les marchine da prointiene e de vi ance il lawre didattico è columna more archer quello seintifice nel senso di crenti una serola è in mossibile, eller baseaux a more me the wishers che un pack prodicti non some conceribilité e recet enoques so dubbi e intredulini neure da musi some periodi orcinate else her mille magioni non moteum or arlive return applicamenter or makes now. a lines was gave. Thy my the anche by Bibliote. ca liberialia sotto la dua direcció ne alphia istituito il servizio di unitedilm also dispositione degli streditor, it wis so I vi fosser hill In for the enteriore di lambografia mele la possibilà di para eservi re-pagando la brigla prestablica qualità questi ne aggladirebbe, Questa I ma sul osizione ia reconnele e si basa toto sull'analogia esistenie con le altre principale liblitishe

(darchiri) tel mendo. Le peralter la ma my positione mon fosse s'our lata mi perheterai a pregarda, non sapendo a quale

Sunsimurio della Bibliofeca nivoloca esequira dal lotografo la liciale della Biblioseca dei microsilm dai sequen to doc menti (letters) della raccolta Graguini - chalpighi: 1.) Lettera latina del Baglivi a Man gelus (Linevra), serita il 17 germaio 1693 da Roma. « 2.) Lettera latina in data 1. agosto 1693 del Malpisti (Roma), scritta alle Chonit in Linevra. 3.) Lettera latina in data 17 settembre 1693 del dangetus Binavia al 12 aglivi (Roma 4.) Lettera italiana in data 22 dicembre al Baglivi in Roma 37 234 5.) Lettera italiana del 29 dicembre 1694 di Sinseppe Lanzoni (ferrara) al Baglivi in Roma. 6.) Lettera italiana del 22 m ggio 16.95 di Giuseppe dansoni ferrara fal Ba glisi in Roma 14: 1 Idam a idem in italiano del EL porara 1 695 da ferrara a Roma 8.) Lettera italiand del 9 germaio 1696 isti Centonio Pacchioni scrittà da Tivoli V 9.) Lettera latina del 15 ottobre 1096 di Gardini in Romb. MO.) Lettera italiana del 21 novembre 1696 del Lanzoni (Jerrara) al Baglivi in Roma and the state of t

M.) Lettera italiana del 1º dicembre 1696 del Guglishmini da Bologna al Bagliri in Ronla 2013 12.) Lettera latina del 1º germaio 1697 del Baghiri da Roma al Caruffaldi in Lorraral. 213.) Lettera italiana del 16 gennaro 1697 del Buglielmini (Bologna) al Baglivi in Agnia. 14.) Lettera italiana del 24 agosto 1697 idel danzoni (ferrara) al Boiglini in Ro ma. 15. Lettera italiana del 4 marso 1698, del Barnfaldi (verora) al Bazini in Ro In butto guindi si tratterebbe di 15 let tere con pochissime excessioni di scien niati ferraresi a bolognesi. Velle mie in combenze, odierne mi juerespano i rapporti ferraresi del Baglivi. De quin di genile Crosessore, mi faces e solgin ree is unicrofilm di queste lidera, mi mable in grandissimo nicence. Il hopolo del e pellicole petroble quer ge dir come com ione sures verbre her hatima. In lasel a quest ultima do interisabile saldrelli inviandose la somma con reglia postale internation male. La mes crei però di voler dar mi notivia la per qualciesi ragione Ella n nociosel munica alla mila ri diesta. Tufine Le chiedo canto sense del disturbo e i ratiesa di ma due que le riprosir mi creda con tomi paluir collegiali e con cordialità Show since you Adama Ladislas ortigester 28. 8.1957 Viale au linot 35

alla spet. Diresione della Biblioteca dell' Università
hae Gill honbreal. Non conoscendo pablastanza la lingva inglese, Vi chiedo veria socilvendolli in italiano. Sono a conoscenza che la Vostra Biblioteca possiede tra i suoi manoscritti flatini ed ita. liani una raccolta di le Here, suite vorso la fine del 600 e il principio del 700 da vari rikulisti italiani e stranjeri rel grande clinier biorgio Ba fla raccoeta in lingua tita-liana è la seguente: " clea noscribi italiani e latini al No 7516. Biorgio Baglivi, car taceo 1677-1699, pollici 121/2 X 81/2: Essa contiene 151 le Hore soute in gran parte a Baglivi ed in parte minute soute da Baglivi. Psaglivi.
gervi ma kaldissima doman Bla e shiederti, in nome di quello spirito di reciproca col Calorasione she esisteva sem pre tra gli studiosi, un gran

de piacere. Quale vecchio pultore di storia della medicina ita liana, da dempo mi occupo, di due grandi scienciati: di lear Baglivi. Su di essi ho pubbli solo vari lavori e tuttora eon formant l'oggetto dei miei stu tr. Ho afteritato e dimostra to she il Baglivi era allie venerava il grande allaestro. Vovesi però acibadire questa mia desil con altri documenti di sousta she la suddetta raccolta comprende numerose let tore southe dal Malnighi ia Baglivi, e viceversa! quindi ste lebere la mia tesi (ri sulterà come corrispondente al vero e che esse conferme ranno che pil Baglivi èl stato un amico filiale ed un allie no prediletto del clealpighi. The to ciò che in queste lettere si rilevisce a Itale argomen to, mi interessa enormen te. In più mi interessano quei brani delle lettere mit te dal chalpighi, she hanno come organento la disserio.

me del cadavere ed in seve rale l'anortomia patologica Vi wego guindi di lutto il rispondersa, instandonci la follocopia, in bianco e neco di suelle lefters she sour state ferite dal chalpighi al Bagli vi e viceversa. Se invece del la fotocopia mi vorrete man dare la brascrizione a mano, Vi sari ugualmente grato. Gli altri rovdspondenti per il romento mod mi interessano, solo il Malpighi. Spero che il fatto che le sir dostanse e la situasione generale non mi permetous di inviarti il companso del le eventuali spese non impe disea di potedini fare ugual-mente fale favore Se poil non fosse assolutamente possibile. treascrivatemi per fatrore alme no quei brani l'alelle lattere naksighiane, dai quali risul Baglivi era l'alliero del Malnight . " Fer dant i me pieco la segur anticipato sella mia sterso som la posta normale gli estrati di alemi mici la

vori di storia della medicina Vi prego commque di reispon dermi, accus andoni la rice vuta di queste mie righe e di commicarni, se poteke for mi il favore richitato. Non occorre a directi, che sono sempre alla Vostra di sposisione, per eventuali re deche bibliggrapiche od ar. alivistiche che si possono ese Vella sperdusa she non a vrete diffecultà di aderire al la mia trichiesta, mentre Vi chiedo mi altra volta scusa per avery i disturbato in ma lingua she non conssele, at tendo con grande interesse la Vostra nioposta salutandovi distintamente: M. D. Minster Ladislas Sprio effettivo dell'accademia di Storia dell'arte Sanitaria. Viale audinot 47 Borngues (Italy) Bologna 19. 9. 1947. SEP 24 1947 ANSWARDD

Gentilissins Lignore. chi perdoni se non co nossendo bene la lingua in glese, Vi rispondo in italia no alla Vostra stimatio. sima lettera del 6 ottobre risevuta con la prosta di navvi il pracere che mi -avele procurato con la Vo e sopraluto opprofondita che avete perfettamente com preso e afferrato la sostan La della guestione che mi interessa. Dovete sopere she nel 1942 ho pubblicato un articolo megli atti e Memorie dell'accademia

di Storia dell'arte Parrila. ria in sur riporoduccudo una lettera di Vietero ange la Baglivi, padre adoliva. di Giorgio, scritta a leal pighi, offermo che quest'ul timo era maestro del pri approve sigli stessi alli una lestera sperta sel prof. Bealinei, sollino leiografo del Baglivi, nella quale egli nega che si siduo sta Hi dei rapporti più inti mi fra i due e dice she il Baglivi non chiamava mai Maestro, il Malpi ghi. Ora io possedevo già ralami documenti, dai qua li risultava il contratio, ma, sapendo she mella Vo. stra Biblioleca ci sono mol Le lettere autografe di aur

bedre, volero attendere anco. ra son la documentazione per raccogliere eventuali mus ve prove. Ira la Vostra gen tile risposta mi è pressiosissi ma solo tale punto di vista Vi prego però caldamente di fare seguire agli estrati già fornitili quelli altri all sli sui fatel cemo nella Nostra lekera Clome già Vi ho witho mi interessa butto no she si riferisce ai rap. porti personali dei due brienstati. Le per caso in una delle lettere ci fosse un semo sulla malabia di Malpighi, mi interessa anche quello. The lavorando su ma gran de monografia, in sui she.

de monografia, in eni studio l'opera anatomo-patologica del chalpighi, e riprodurrò un opuscolo antografo inedito di lui, in cui

aveva raccollo lutti i refer fi di antopsia (in lubo 52) fatte da lui o dai suoi allievi. Le per caso si fos. se qualche brans su argo. mento anatomo- patologico m ma delle lebere di lal pighi, mi færeste rosa gradi lissima trascrivendomelo. Ringrasiandovi di tuto il subre per la Vosbra gen tile e disinteressata assisten 2a, mentre allendo um vivo interesse ciò che sarete così buono di invianni, Vi prego di disporce liberamente di me, per il caso she aveste bisogno di qualche ricerca bibliografica v di altro ge were melle Biblioteche di Bo logna. Lavo ben felice di contracambiare il Vostro ge sto lanto gueroso. Con bali sentimenti Vi esperimo la mia sin viva gratifudine e in alesa delle Vostre more Vi Lologna saluto sordialmente: 22. 2. 1947. L'adislas chimster

THE PROPERTY AND PARTY. claro Dollor Francis, el on à mia abitudine di rispondere son ritardo, ma post dopo over ricevito la dua geddita tekera, mi sono sumalato di ma broncopol monite, la seconda volta en tro due ami. Ho semito in setto malla secoma metà di dientes fino ni primi di que oro mese. I za wie trovo Loimo, well uppermine to ioquese, on 750 m. di relles. zal, ove facció la somale seura. Tià la prima vol to sono vembo qui, eve mi rimato von apidità, esservo is clima most of confecente bur me ed wends sperimen to precedentemente i' ejet. to solutare di quest orla. Legio con piacete de la mia Mulbridarione su Ba

dividento. Il sato di aver icor acto a quitierra de la come doni dei dati à document insportante, i store in oure una so o me arree lamen ture.

I'm mancausa di specio al ex mia vis sosizione no la out aboreviore in mio soro noters mene tralaxion do di inserire altre cose in portanti e rimuciando ella hiproduccione integrace di varie etters inedite. In pui 1. + brakesciato ogni poemica multe morei dobutol risyonde re alle voviezioni tallemidal bruterico mu monograpia lintera, per empropolate la was test enmeinta gia val 1942 jubblicando la elhora tro lugge, in all offenor

wholly in. Usas in mio en ovo di in mo something to the total something i vide pronto, una resuma si. ista tha inia, munero quel a bredicina, possono sulveli me, our mandanca de socio " Karo'ci sue si no più l'ingini pli stic payine. Whe reinabled in a servery the port minutes a , or of ine span, I ma il es a + i pullitied. He pursult wice de general d'informanciana and now superson per the sounder disposito all'acceptance un cono is the general the same a with The English with the superse in ite material indicarbone a literal in finalle in reade 3. - 1: - maso alemi ulmi a seri in your perciodo vai hou gro, a remidendoril all'alsino A rusces of alla processa di storia delle sieure Mediche è manura i, mudori si mi i di shove u. s. a Milard. Uno su, & write terri, auntinuo is iros ero, proces core alio suit di Delo na " pulsticando movi contribi Julla ma vita. Un'altru come nicarious no alo su, Mesoro francesco da Oloma, mericus capitam, speciarista melle desi tel decla testa, medio condato cel orme vi 13 no na (1405-1485) Il ler 20 mis he war letto ar low! gresso brata , un cost di cisti Il ceninoeocco or a legato compaci cuto commicato da delle. I al rettera inecita." I financia, you inte our management, no bec. Quincets in laws to, in and hanks di, marcero marpigni e la hiver consi pomoure lunda que si a were the publisher on which in qualche Privista voicea. I do subo appene in in your viancare qui les capi a le mo in some interiori de oci de elicani ti un conosit sena il ming, Singwist and porsource

one we to excess di dikawa, ele per a -s. allo di consere soco ma discuse, un course d'onore di ossi race mi pristraggi emimenti, lel La morisi della Michierna, come invision, exercise, a reservised e a upir. La latter du leve, a le pers ine a ssione of macro in ilea some ma vi strin a len adicina J. N. Warden in her cisted or menerale que la Electra, ma more offer in an army - trissini hammadic sulla on the time in refere all they win, where arrei, radito auterro quile la misima que ica, enelqui un enviso o Binistia ( 3 de del - in ele propriet. totalo, mune harte sole vio I - media i ossite verte remoterium regui de meirosi etroccia mi. Esse i spata esposta in or wo in which was also I were a, di Seria sella d'alicina del 1938 di Lagres, and vromin, ha , sa) e il Congre, under di vue un om so, se pusto in ene

rue insprise in during in . ... cuso isse posser were sulle the rivera Ordeniana, mi poto some formi overe ma mornia, dinastructor was sure me le sous, della pay, 112, etc. a sur My weeks into the value set fore a me without alla obition the take we all fraging in, our of which he prosent made in a - a stranger - in who do we was with a che printo si posa ie ino moro podreta the dre te elice of work in needs it mis itarder, and niogrossu, alla sperana di uph in its realy recessive wish come for the security con viaci vogice existintime in 1 Think are it is no wor. Ladislao limstery Viale Undinot 47 C 000000/ iniano 10.2,50.

Bologia 3. 117. 1948. Dr. LADISLAO MÜNSTER Medico Chirurgo già Assistente Clinica Medica Bologna BOLOGNA - Viale Audinot 47 Consultazioni nella Farmacia Medri Via Altabella 14 - dalle ore 12 al'e 13 Gentilisium Signor Francis, Essendo stato per gin mi me viese por Bologna, void ere vior in er some no hours occusione di eguer a sua rimenta cherca soi , ore issimi morri ale mi pornisce. Non so some es vinerce ic mig proportion times of rent. The 13. Is want one was interested in li a ni grande ingortante per le risole e e e vit ensuement. Enne the so in worke withinger, the worde horyes the much en in en in ingrapisa, toro un voten i i ala to na alo posicione, quan and a min propertione suite -i fores trapo linto. Jarrei ven isto di confucultione la sua wisita a unicessa. I ou mi perdoni, se vot misor " vie i merce d'inalité promande pour de riparos d'argonisto au dei di vole e vora forse de voissi dia, exerce Buy toi - harging, i seller cox viora Ochriena si mora ma .t. mera ori Pierro muno Bagairi, poure

i identia exerci i - en pr - da fricciona universit via vi o - Figs a demodrace ourse & c' rip judice i à me mui cutie somo saisi hali, yereve il more ni siona io me y ivi bre ha redito oue ? Theren dei Prologna um è amoquação ese volo vella journa. É voluse une entto subografa i Osiciuna 2. surci murios o di sapere il suo parere ne yord, with altra domande: is for saile sure where since al passe ai riorgio Pragioi o it le al malyiqui d'al pidio 2 Je vis our, robal accour quele where vui se some mi inceres sa: i victos unive das carrequio mil Pragisi sell'Oscirma en ma is ital oggiorno sion io Bong tivi ist 1690 de 1694. L' De producia some in make works in ali equi Lassis Portogia per recorsi a forma! di mis politice mano hand has recende jamis ioni ? Forme di a frå it Pagisi megne a lagnor In Terror u z ir bys ome gre migiste migistre i zivegio er. unido, Purso un vom ino con in parielie sell'armie mondiane

Dr. LADISLAO MUNSTER Medico Chirurgo già Assistente Clinica Medica Bologna BOLOGNA - Viale Audinot 47 Censultazioni nella Farmacia Medri -, we dore in more une sur produce ju morohano rial mecino O icho m I vo bragini, memoro mest ulti. mt. Je vive inneressante monde moure moiore mater in 19 me it a francisco. of injulying a six weeks in it is a si of the whole when it is - - we can fine a service - yeurice and - vere si posse mosumi sistesta and in the second of the secon for the me immeds their constants. in routing weeks i doubt you consider - e with it congress & delie to we initialis and and a por a contraction . to we are all institute one - ain were me or indience eve who some of your a soon will were a dan is essen. i since the second of the sometiment our seek exercise with a cold one of sometimen was a second love in him più provoncia in our il presiosissino L' Lucisco cinstor

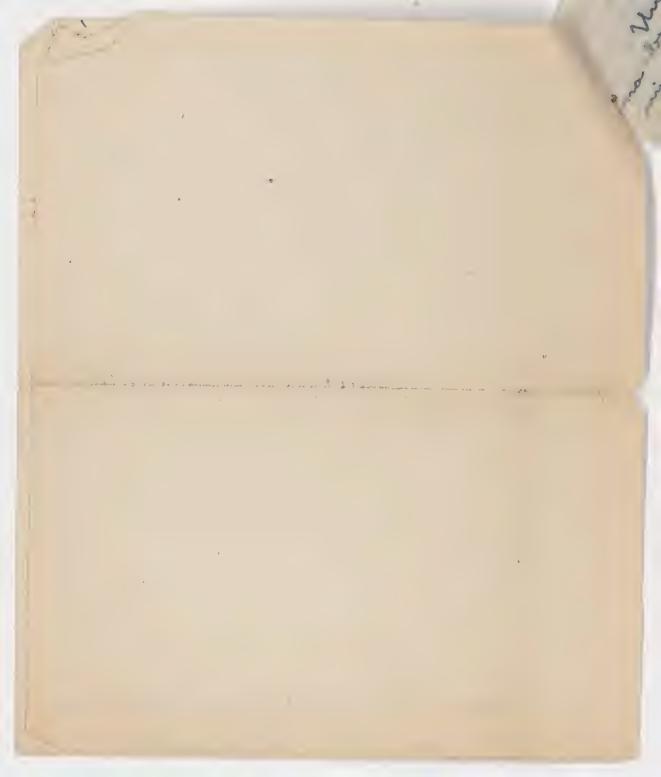

Cars Follow Francis, Un periodo di convalessensa dopo u na broncopolimite influensale bilatorake in memete i aver a disposizione in 15' i i se po per sedicami algri medi preteri vi di de cola medicina e di ristrance - une el more vagiri. Or dire a vita in the second se men in a dia you to all in is a series of the for pre-and the second of the second of the chair of a company on the second of the second and new to an excellential many a character mineria de la como de la como coli. many many and and and in the - well-union - in all in the control and the second s all ou divis, a me tay to armore, can Town framis, in over but well as

In a har you is well as well as well as a series of The self with the self with the self Af lun ele de la la lime de la li in warmen - when we will sold with i have an in tomation. I complete me invited an a well - I declar collection in The ald her by some in a constant free pelle la de my processo de la como the do not much dere in the Carried to the second of the s 2.) Soil 1687 -21092 in soin a light = ---- --- 158+ --- 40-2 4 in the state of th I doubt it ill'invited fine all provole in " la B mificia!" Olisalos de quelle alter fetera che agli allia farma. to in obegins on Pologia gui dul in the second of the second 4) Pisseta che sell'amo 1039 E E

in an hor tossi. Toma di opilan al le-epion i ra comande (in alla 27. 04. 1691) way it is as e' I am you in mad 46 8 y war to the conservation have the bis more thank the man of the second of the second i un entre di massinime il mue di Gellini - Will delera Nor10+ mit the de la deposit in the service according who are me character of a male with 108 and wire it were in a first i down la risposta of abuling hardet of 5.) kiske quality regiments well to - il Tohre Bishor les re de la reson pudge, yours als place autoling? 6.) Vi sono delle alle eletere di di. chale allowed you a Gamini all'illiance in well well V+ 141. C I west would Box ripole pi Biles de Bredin I we dolle me where is single for divi is my home modele rish or. alle mattime lamile i seemate + been di ver comilo con queli ni merili ciò ile ni regta sur la ty, a the medione prime di une pilare a mid publicatione, the west Laker y-tenier. In ogni - od 1 1 cinds milables volta desa present The series of the later to the later

to sente our cars a surprise of the sin su ve ... Non in the in the species in the species with a soul mi - we a min in it is to the you was it was a comment of the - work out in a in it of the will be and and a second of the second of the second in a recipion we. . In such principle was a six is in the committee of the committee of the or the second of In the side of the same 9.5.19H8. Tie Ensimot + the state of the s the state of the second second

AIRLESTER for Dear Dr. Minster.

2 Dec., 1949.

Many thanks for the two reprints: "Corrispondenza in-dice fre a lpi hi e socio" and "a lpi hi e a livi", in which latter you make such good use of the m terial that I gave you. I am also rateful for the panegyric about my "incomparable andiszza", that I deserved. For myself I am consent to remain a "Lecturer" in the history of medicine.

Would you please send copies of "Malpighi e Baglivi"

to:-

- Dr. Arturo Vivente, Villa Solalia, Malafranca, Siena 1)
- Dr. Erik Waller, Strandvägen, Stocolma, Svezia, and
- 5) Dr. Sigerist, Casa Serena, Pura, Ticino, Svizzera.

Dr. Vivente is an ex-pupil who began the study of medicin here a Car you aga and has returned to Italy to du lity. or. while you will perman a velume (similar to our,) of wa, livi's later correspondence, up to 1704.

Please let me know the full reference to "Lo Smeraldo", viz., the volume and pages of "n.4 - luglio 1949".

I shall look forward to further studies of yours about our friend Baglivi.

Yours sincerely,

W. W. Francis,

in Fred

Andles Tea for

11 - 10 - 2

THE RESERVE TO SHARE SHARE

tis to the susual modernia out to the following in the I

Elever con Malp. to Chouet 1. VIII .93. fol. 15.0, lette 91

wiff- in B'shand:

Claries Viro Jo. Ant: Chonet / Leveran. marcellus malpighins S.P.

Letterarum perenni argumento, perpetua sollicitudine, et industria laborare non desinis Wir Clariss he et opus quod sut tuis habes toti Reipublical Medical permile censes. Cum enim hac nostra actata Anatomes pomeria Haleo probata sent, et Phylosophia mechanica Med inal associata sit frequentitusque cari e um sectionibus modorum sedie en churieis praccipies moissies innotherint, am malis occionna naturalis, et mortosa da fate o videtir, ut Midicina a priori et aportenori instaurari, et firmarique prosent. Quaproplaser ex collecta jeral sectionum cadaverum segete, et et mechanico finchorum anulago stamme, additisque remediorum

[for fere?]

Motalle UNIVERTITY

MONTREAL, CANADA.

150 veso

auxilis Medicina. practice docupation potest. Humanstates tual officer quiling un provin micen portionam. Collandas me pluremum deliere fation turque addictioninam qualitation profiteor. Vale Dabam Romae Kalendis Augusti 1693.

conj. (. f. 15 t)



Genera Conest.

B'shand.

Genevam / haralles halpshins S. P.

En tibi l'is doctisse pauca, et inconcenna cerca praepositam aegutudinem. Hace remediorum vin eludere solet; Et ynaenam præsidia a me expectabio upal, y ... com universa Mediconim Universitate docentem, el doctissimis scriptis erudienten, Nagustum y andio, et avidisseme andisem. l'ede summa cum animi alacritate novi operis titum, pro your from you locupletando quaedan in adversaries meis fortasse œcurrerent; at ità cruda et inculta sunt, ut lucem non un reaction her mili obvium superest, cum gravissimis occupi curio, quae impedient quo minus for la in meliorem formam redigere valeam. Bono publico Deus incolumera della te din servet, et me tu nominio perpetum cultorem credas. Vale.

Komae Kalendis Augusti 1693.

Verso Clank. Conj c.f. 150

THINKS THE TAKEN

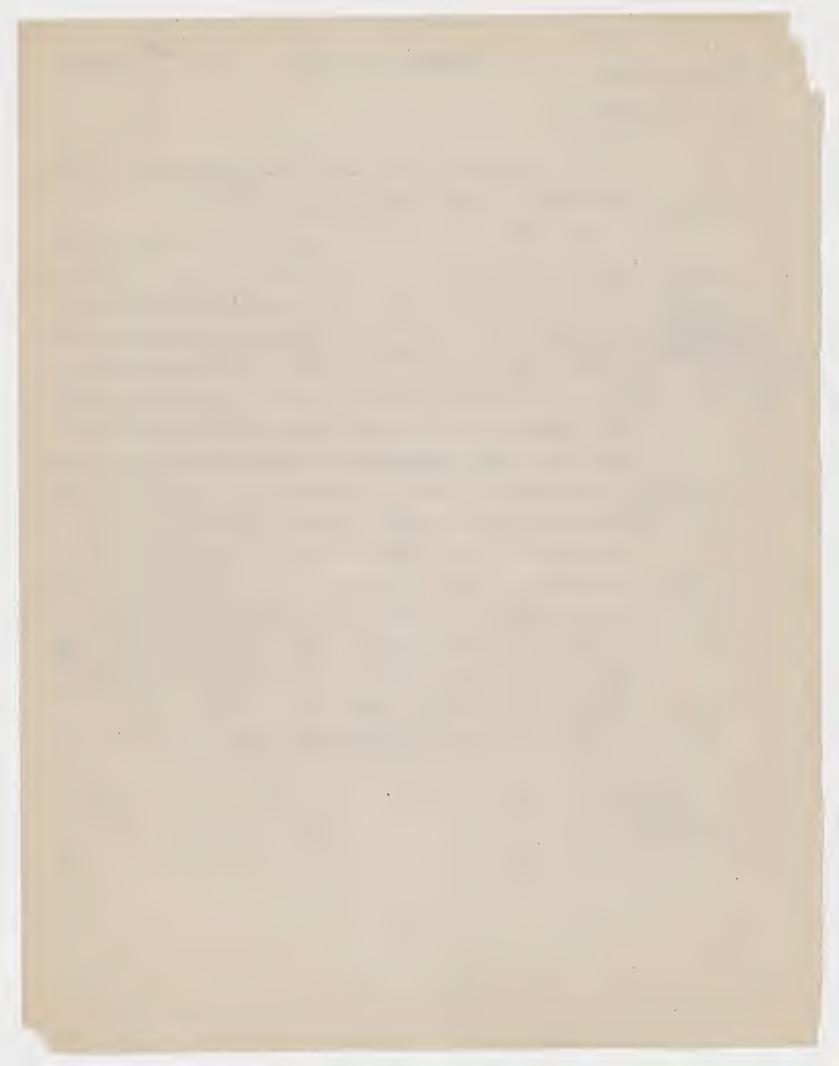

of Paris, dated Rome, Letter 51, fol. 85, B. to Fressant (possibly Tressant?)/1 Oct. 1694

non solum ipse sed et Excell<sup>mi</sup> Malpighius, Brasauola, aliique
Romai medici eruditissimam tuam schedulam de usu orizae Praxi medicae summopere
necessarium arbitratisunt ...

Letter 52, foll. 86-7, B. to P. S. Régis at Paris, dated Roma 5 luglio 1694
B. praises R.'s "sistema filosofico"

... perciò tanto io quanto il Sig. Malpighi supplichiamo V.S. Ill.ma in nome di tutti i Letterati di procurare, che d<sup>tte</sup> (dette?) opere siino tradotte nella lingua latina ...

stato à cuore, non solo ne' miei longhi viaggi della Dalmatia, Arcipelago, mà anche dell' Italia tutta, e molto più presentamente che mi ritrovo in Roma sotto la disciplina, e dirretione (sic) del Sig. Malpighi, per aquistare maggiori progressi nella medicina, mentre di continuo facciamo longhi discorsi della sua somma dottrina. ...

Letter 57, fol. 95, Redi to B.at Rome, dated Firenze 27 Settembre 1692

Thanks him for transmitting a letter from Francesco ("Don Cicero")

d'Andrea at Naples

... Mi rallegro con S Ecc.ma che goda costi in Roma della Datta conversazione del Sig. Fossombroni, e del Sig. Malpighi ...

Letter 63, fol. 105, from Michel Angelo Fardella, Padova 28 Aprile 1692, addressed to Giogio "Bagliuo / in casa dell' Ill.mo Monign.re Marcello Malpighi Roma"

Rendo infinite gratie alla somma bontà di VS Eccell.ma, che si è degnata consolarmi col dolcissimo aviso del suo Felice arrivo costi, con tanta sodisfazziore, e contento dell' Illu.mo, e Sapient.mo Marcello Malpighi, gloria ed ornamento della nostra Italia. ...

Letter 64, fol. 106, Redi to "Giogio Baglivo / Bologna /" is dated.

Firenze. 6. Xbre. 1691: a few flowery lines thanking B. for remembering him:

Letter 68, fol. 110, also to Baglivo at Bologna, 22 Xbre 1691 (evidently

December, "nella rinnovazione del futuro Anno"), Redi rejoices with him
that the Cardinal

Legate "abbia egli cooperato che cada in VS. Ill.ma

la sorte di essere presentam Priore di cotesta famosa Vniversita."

Letter 69, fol. 118, Lorenzo Bellinin, "Fir.ze 3. Maggio 1692", no address:

... Ottima scelta ella fa del(?) suo uiuere nel trattare(?) con ogni sorte
di letterati ma quella(?) del S.r Malpighi, io la stimo così squisita che io
audiuo dire(?) che al paragone di lui, Ella sia giustamente per giudicare
uile ogn' altro, con essi(?) Ella sia per trattare di quelle tante(?) cose,
in cui il S.r Marcello e unico. Io inuidio la fortuna e la lbertà di lei ...

Letter 81, foll. 140 & 143, B. to J. J. Manget, draft with many erasures:

Ends(fol. 143): Habeo ipse nonulla(sic) exemplaria consiliorum Dni.

Malpighii sed transmittere tibi nequeo, ipso inscio, nam cum ipse in medicina practica, non adeo se examcuerit ob Anatomes susceptos labores et domi et ruri ideo non patitur ut circa praxim aliquid illius nomine prolatum sit, nisi observationem solidam sapiat. Cum intercedet biennium in recudendo denuo bibliotheca tua Anatomica, curabo (per id ??) temporis, ut tibi aliqua Dni. Mapighii opuscula anatomica transmittantur, ut imposterum certior fies. ... Romae Kal. Aprilis 1694.

fette 86-7 foll. 145.6. B. t. J. J. Manget. Roma 17 9hre 1693:

... Museinim tamen ta nolo Vir Nobillissisme quod apud

mostrates in Apulia Ragni Neapolitani Provincia amplion

sima (quae hodie etiam Magna Bracia dicitur nam et

gracce adhue lognuntur populares illi pro vernaculo

sermone) floret menenum illud Tarantulae ...

fol. 146: VI tibi morem gerlrem, supplicem me interi

ponam apud Cl. m. Malpishium, at ben benigne annueret,

quod aliquis ex suis tractatibus nondum exitis, typos publicos

uideat; sed sucreor ne posthuma relinquet omnia ...

Letter 90, fol.152, É. Antonio Magliabechi, "Firenze li 16 Maggio 1693", to B.

(Postscript) La prego, con buona congiuntura, a riverire il Celeberrimo,
e Dottissimo Sig: Malpighi, in mio nome.

Letters 91 &92, foll. 150 & 151, Malpighi to Choueth & to Manget, respectively, both dated Romae Kalendis Augusti 1693, are drafted in B.'s hand, with erasures.

Letter 102, fol.165. Luca Tozzi to B., Nap. 11 Ap'le 1693, ends:
e pregandola a dar mille saluti al mio S. Malpighi ...

Letter 106, fol. 173, Bellini to B. "Fz.(?) 3 Maggio 1693" ends:

Al M mio Mons. Malpighi mille cordialissime espressioni d'amore e d'ossequio ...

Letter 108, fol. 175, Walpighi to Bellini, Roma li & 27 Ott: 1691, enclosed with letter 107, M. to Baglivi, same date; both in M.s autograph:

Prendo la consideránza di raccomandare alla bonta di V.S. Ecc.ma il Sig:

Dott: Giorgio Baglivo ben degno allievo della Scuola di Napoli. Questi at desidera l'honore della dotta converstione di V.S. Ecc.ma, havendo goduto delle sue dottrine. Io spero dalla sua humanita questo favore, e tutti gl'honori, che compartirà a questo buon Latterato, stimaro fatti a me

Let. 108 cont'd

stesso ...

Letter 109, fol. 176, Malpighi to Baglivi, Roma 5 Gen: 1692, autograph.

Tells him to repeat his his experiment of ligating the vena cava of the dog per accertarsi del vero. To non posso attendere in alcun modo a hiei kt/h studii occupatissimo in scrivere lettere inutili. Mi sara carissima la sua venuta qua, e forse allora havro più otio ...

letter 117, for. ABB/ 188-9, P. S. Regis, Paris, & 26 Dec., 1694, to B.

... Eius opera libenter utar ad implenda tua et domini Malpighi vota ...

Letter 130, fol. 206, G. Lanzoni, "Ferrara. 28. Xmbre 94", to B.

Accuso la compitissima lettera di V.S. Ecc.ma con l'osservatione

Anatomica del Cadavere del Fu S<sup>r</sup> Malpighi, la di cui memoria sara

sepre gloriosa appresso i Posteri e vivra il di lui nome sempre

imortale ...

Letter 140, fol. 218, Bellini to Baglivi, Firenze 17 Agosto 1694:

Non e cosa in questo mondo che io tanto desideri quanto la salute

del mio riveritissimo Sig.r Marcello ... Di qui e, ch'io lascio

alla ... prudenza di V.S. Ill.ma il riflettere, quale eccesso di

consolazione m'abbino apportato le notizie, con le quali Ella s'e

degnata ultimamente favorirmi, del notabil miglioramento del nostro

Monsig.re Malpighi ...

Letter 141, fol. 219, Michel Mondegar, Nap'. 18 Xbre 1694, to B.

Mi dispiace molto la morte del S. Malpighi, che tanto partialmente
l'amava; e che le pote é va esser di grande aiuto: Stimo pero, che
V.S. sia in istato di non haver bisogna d'appoggio; e che da se si
farei(?) largo ...

letter 143, fol. 220, Redi, Firenze 21 Agosto 1694, to B.

... di somma consolizzazione mi è stato lo avviso del notabilissimo

miglioramento del Sig.r Malpighi. Sit nomen Domini benedictum. Di nuovo sit nomen Domini benedictum. Resto a VSEccma obblig.mo per questo amorevolissimo avviso Io ne ho fatto ringraziare // Idm (sdm?) nello Altare della S.ma Annunziata perche amo teneramente e riverisco questo Grand Uomo del S.r Malpighi. Iddio lo conservi mill'anni. Prego VSEcc.ma a rassegnarle il mio ossequio ... Franco Redi

Letter 151, fol. 232, Antonio Bulifon, Napoli a. 18 Xbre 1694, to B. Condoles with him on the death of M. and adds a postscript: Sogiongo a V.S. se delléi scritti di Monsig.r Malpighi potessi cavare qualche buona lettera memorabile mi sarebe grata.

Letter 152, fol. 233, Michel Angelo Fardella, Padova 29 Xbre 1694, to B. ... col funestissimo avviso della morte del Sig.re Malpighi. Ella ha perso un grand'Amico, io un gran padrone, il Mondo un gran letterato, l'Italia in gran parte la sua gloria ...

Letter 153, fol. 234, Domenico Guglielmini, Bologna l'un Xbre 1694, to B. La relazione da V.S. Ecc.ma trasmessami della sezione del Cadavere di Monsi.re Malpighi, che via in Cielo ...

Letter 154, fol. 235, Paolo della Stufa, Firenze 21 Xbre 1694, to B. Condoles & asks the cause of M.'s death.

End of the mentions of N. in B.'s letter book, DEO GRATIAS.

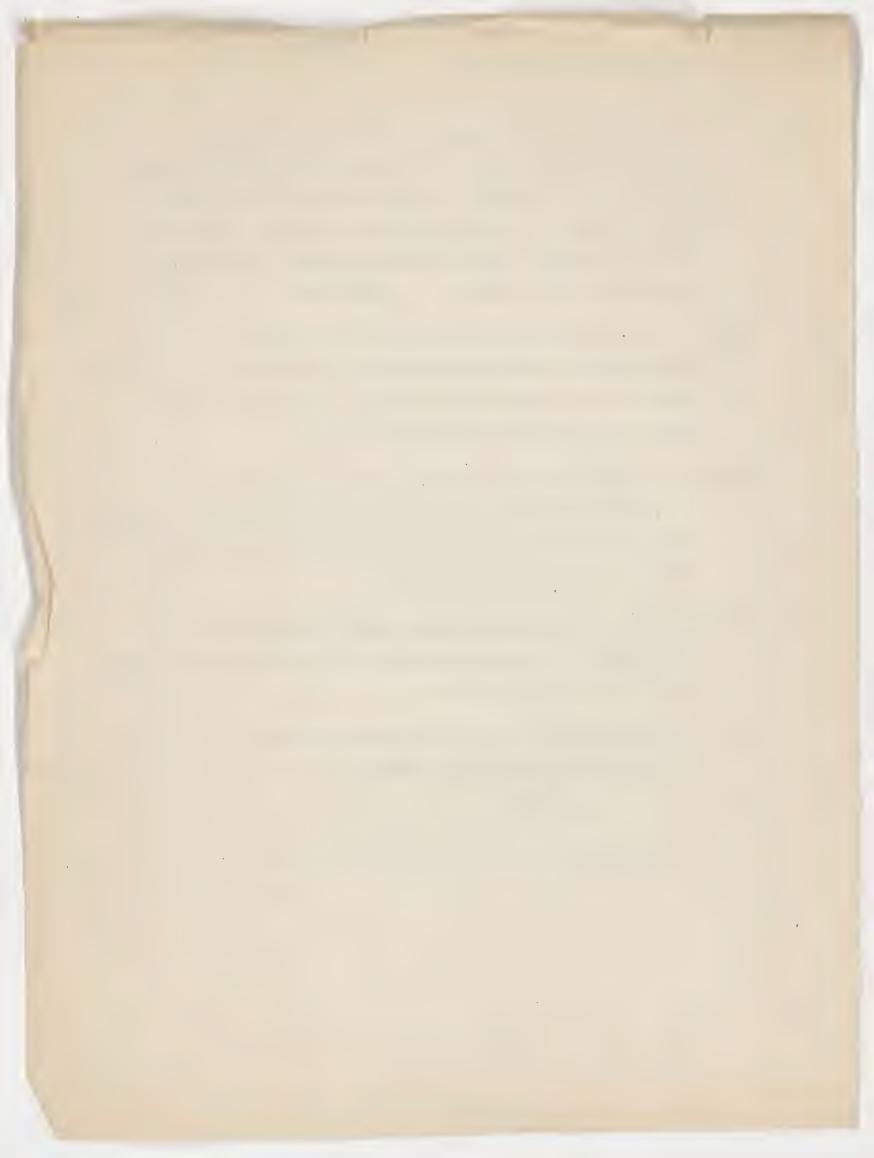

P. T. 0

p. 726, l. 29: onit Romano

35-6: for aletin Salentinorum in apulia Kal. krais 1697.

read die 15 Anni 15 1697 [after which
is added in another hand] {geace

[the 15 in no way suggests 1 a or 10 - 'first' of hay]

Grace (7075) pives 'aletium, Lecce, It in Sicilien'. [sic]. It is in apudia, in the held May.

That this letter is derter 15 anni, evidents for 15th January, is brune out by the date of Letter 2, B's answer, (fol. 6") pris. Kcl. Feb. 1697

Letter 2.

No.75-16. foll 5-6. Draft of B's {amove} to Zetter 1.

Risporta. 1 vo Praedensimo Do[mino] Domfenijco Putignamo. Soc. Jesu. Beorgius Baglivus Xaice

Spistole tra perelejantier) scripta, Putigname doct.

isfinje pluribas de causis suin frata fruit, sud

gratissimus posae coeteris quin te ad scribendium

animus impelit. Nam sicinti amere in hominibus

doctrinam et potissime cum humanitate consunctum

sollo, ita amorem in te menum auxit hace à

me nume minus expectata, eague incumdior

voluntatis erga me treae minime dubia significatio.

Pulcherrin am medicinam tam fæda lues ofsinionum pancis abhine annis deformarat, at furere iam coepit morbus, et insultare in omnes, pulam sine discrimine, qui antea tepebat sensim et datenter. Quamobren ne grid detrimenti medica inde Respublica caperet, sapientes per Italian vivos hortatus sum de re ut cognoscerent, cognistaque delegentes perpenderent et ut peri solet in rébus difficillimis post matura Consilia interposito decreto de tota controversea constituant. At quorian quae rerum humanarum conditio est pene onnes vel hæsitantes, vel ab argumento tam de causis permoties id mihi sumpsi ut rem sedulo examinem libratisquad aequam lancem veterum aeque ac Recentum opinionibus utra praeponderet inotescat, mac umplus per inanes coniecturas sed per solidam observendi rationem singulis in morbis progrediatur.

: · · · · · · ·

Qua quidem in re quid si quid

profecerim [cutchword fol 5, uni reprotedon; accepta des referenda, si alicubi haesit averim temeritati meal potus, quam voluntatio difection tribuen. dum. Porro instituta nostra i te singulari vero probari, et magnifieri nurabiliter gaudeo. Et grod olin praeclare Hector ille Hoeierum [sie for Homerum]. Lundari abste pater cupio landato! I be juirs: possum ego nunc idem usurpare. Video me landari, a quo viro? a Domino Domeneco Putignani in quo sunt inplurima. Ego porro aligned si conferar videri possim, cum v. =vero ad te unum Me cogit converto vix

t 1--

-

credas quam mini ipse displicam. Guare permitte ut landes quas in me contulisti reijciam, aut ipse maiores in te transferam, tibique gratias quas possum maximas habeam de ista tam liberali, tamque erga me prolipe voluntate quam sane puto mini esse inter beneficia coliocandam.

Posticiste edendis alijs cogetabam sed undegnaque doctorum virorum spistolae confluent, quibus
luci publicae dando de fibra motries et morboza
ribeleo impellunt. Dabitur same quamprimum
si libri suppletent et otium, nec diulirmis
meditationibus imbecille caput impediat. Ut
enlein spicimen slignoch illius munc habeas
4º libris totim opus completemen.

Letter 2 } could.

Lette 2 } doctid.

Primus ejet de machina humani corporis
hydraulico - pumbatica ab ortu ipso ad ultimam usque serectutem considerata, sive de origine
divisione varijsque ac pene admirandis fibrarum
vunio generis[?] effectibus in compositione sin
yalanum partium. alter de varijs [cital word;
effections

fol.6.

liquidorum ber ibrasum canaies currentum et pro diverso motie illis à corde impresso, diversu pariter illorum sine inde distributione, distrib utionis modo, vehementra, et pendentibus shinde recretionibus fermentationibus, praesipetation busque (3 us). Tertuo aget de fibra morbone, morbique un ventos et cronicos divisis[-] acutos deducemus à minio impetu fluidorum, et minia exinde producte sindorum tensione, sen potrus concentratione per ynam acquilibrium finnes et refluxus regularum toletter [] unde tot male in acutes. quarties demum de fibrae morbosae flacciditate, sive paralyse, ibique et unisso fibrorum systaltico moter chronicos omnes affectus, et admurabiles quasque illorum orgines, et ad invicem permutationes pendere demonstrubimes. Huec aliaque id yems per severas unalomes ac ! natematicis regulas polissimum vero per momenti gravium descentium, Proisctivum et in-pulsur Centre gravitatis. Cursus iguidorum per canalis fluen-tium: Effectium canei dateris, vectis et alquilibrij des inmente examinare una bemor.

2 ??

Let 2 } conti-

Completo hor opere conquescam, her alind quic. quain dypis debo isaposterum, praeterguam in ultuno serio, octogenaria, id est, state (si deus votis annuat) opus praxis medical 60 annoum observationibus confirmation grave, aphoristicum, metodo ac pene i fallibile eadem prorsus methodo que usus est medicorum pater in Coacis P.

Plura volebam ductus suavitate sermonis tui. imaginem habet epistola sed interdicit tempus iam iam instans cadavera secandi in publico archylicei theatro et per integros 10 dies de singulis humani corporis partibus disserendi, opus sane gravissimum sed meas supra vires position. Familiariter te agere cum cum optimo sene parente meo summopere lator et pro tua in eum benevolentia memorian tibi gram potero uccurate praestabo. Din vivas incolumis, Vir optime, megus observantem tu tuaque in lande omni studio et cogitatione defixum solita humanitate forère ne desinas.

Romae pridie Kalendas Februarias 1697

24.111.1698. Baruffaldi to B. / fol. 12.

Eccus Light from Rivano

L'essere partialissimo d V.S. Ecc il Sig? Lanz oni mio amorevole contittadino mi espringe benche' de anche incognito « con vissum titolo i presentare a V.S lecha questa mia terne fatica Letteraria de nostris Poeti, a comecche è comune de Letterati La corlesia, mi prometto L'aggradimento, e L' compatimento di V.S Eccus chio intanto protestandoni ammiratore de La di Lei vertu ben dimostrata al Mondo con sterlet cterne testimonianze si contenti chè di tutto cuore m'offra De V.S lecha him Light

Ferrara 24 Marzo 1698

humiliss: Dev. Servitor

Firol. Baruffaldi Sig? Baglivi/Roma/

fol 12" blank 13" stamped int seel and addressed: Al Ecchio Sign

fol 13" (address, cart'd).

3.° e Pron Rin mo / it stig me Dott me M.

Biorgio Baglini / Lettore Digniss. mo

vell'alma Sapienza /

di/

Roma

[fols. 12-13 are conjugate]

B. to Baruffaldi

fol 11

Hierarymo Bosuffaldo Viro la inio Ecosquis Baglivero S. P.

Virorium ornictissime ut comentariolo tuo de l'arianistico de l'arianistico milila legama his dietus incumdins. Et cum in ortu solia legere coperassem paulo post opera munguam intermissa absolvi. Valde enim delectabar ordine, valde etiam rei ipsius nobilitate. Scientiarium esim ominimo præstantissima poesis est fol. 11 [the un lines of spece o some eresures, before cosch und 'mam'] nam cum esus consilium qui hoc in genere l'aborat vel in primis id spectare debect, ut,

inobilitati versuum utilitate sententierum adniscenda, vihilo minus lectorem moneat
quam Oblectet; monita vero illa plerumque
mecoscia sint ut in vitip summam turpitudinem inesse, in virtutibus summam
gloriam ostendat. certe graviora sunt quae
requiruntur ad poesim recte assequendam, et
a obditis plurimarum artium ac doctrinarum
fontibus haurienda quam vulgo hominea

Summere go Kal. Junias nobis tradito. Doctissium Lanzonum mes nomme salutatum

7

fol 11 v. contá

velim. Tu interea cum illo din vivas incolumis Imperiz Citterarij ornamento. Komae pridie Kalendas Junias 1698

I parte della sua l'enna ben gle ravviso nella gentilezza del suo foglio che si cortesemente m'invio per le mani del caro Sig. De Dr. Bellini, significandoni questo l'esemplare di che ella mi fa dono, esser appresso di se per darmelo alla mia venuta a Firenze che devo far in breve. Per godere della finezza del Suo Ingegno affrettera la mia partenza da Pisa, ma di gra ne o gustato un barlume per avermene fatto un piccolo racconto in lettera ("lett: "a") il Sig. Bellini, Sud. (supletto?), che maggiormente m'à invogliato del suo libbro. Ma che occorre sentir lettere e raccouti altrui, quando parla la fama deple Ingegni Sublimi del Paradiso Terrestre de questo Mondo, & ormai il Clima di Napoli Sparso di Scienza, che chi vi nasce, ne rumane impastato, e l'Italia tutta resta



Excellentissimo Dnino [sii]: Baglivi in Romano Sapientiae Collegio saluten plurimam Johannes Jacobus Rain:

In universa Botanica versetissimos Dominus Tscherard, sæpins mihi ardorem Tuum, yno in studium anatonicum flagras, Exposuit; . . . - 1/2 1 ulteriora guam Dicere potint. De fama in isthoc à le jam jum réportata Cogitare Coepi quamprimum le inagno haipighio sanguine conjunction fuisse it ipso beresperem, varas Etenim eius Dotes, ingeneum 21 redicium parili jure ac professionis successio tibi ireditum fuisse mullus dubitubam amplina. Quam ellud Italiae decus ex Ranarum pulmonis fubrica farmam sibi, tibi, I familie mae Comperavit à te illustration finsse ultra audivi, vellem luberter elem nobere tractatum quem de Circulatione in Rana evulgaristi, quam Go metricam saepurs examinavi, et multa zaepurs de un cogiture et in lheatro publico Dice, quae omina si true sertentiae Convenient, 1. 11 esse Credindum, sin minus me forte erravisse Confitendum erit, it yourd lubens faciam quandoquidem titi placuisse non actima consist. Si quide à diverso hac in re erunt, y intres com-

invais très inservice potero, impera, et Ex-

IND U use of te

\*· •

i

(3)

fol. 26 " (cont'); - serieris na libi optemperaturum sarili incilitaie, qua le prose quintir quimaybe to mount owner vari doctime in I alasso emilitue duni Ni[e] V: mensis verobres Ami M: DC: LXXXXVIj. fol 31 andus. is were trouve Eno: Ino: Buy wir in Komuno Lapientine Coilegio Anctomiae Wroh & sori Ordinario. 12 omal [ Seek low S/6] jol 31 sante

Doctiss no viro Do Jacobo Ran anotones Prof. Amstelae dam: Celeb mo Zeogius Baglivus S.P.

Post molestas peregrim otiones quas a universam Haliam Dalmatiam et adiacentem Graccium suscepi Bononian tandem septem abhine annis me contule set Malpighium cognoscerem. Huius autem deri chilcissima consuetudo itu me rapint, ut coadis fui udem ussidere per biunium Bononicue, et tribus farme carnia Romae. utque ed prae cueteria fortinae meae tribuo non solum adfinse ultimo morbo doctissimi Viri, sed Etiam illius cadaver dissecasse et hale omnia typis publicis dedisse Nunc vero acceptio litteria tuis cura doctissimi, amicissimique ocherardij summopere lastatus sum, cum eas benevolential et humanitalis in hominem tibi egnoturn gram plenisaimas invenissem.

fol 27 / Tibi igitur insignes haber gratias de ista tuen fam liberali, tamque erga me prolipia voluntate, sam-que si gratus esse volo puto mihi esse inter

Luindecim abhiere diebus Nave Fibrimo Condinum discessuro fascipentum misi domino Scherard in quo erant duo exemplaria omnium meorum operum

practicorum aeque ac anatomicorum (potissime, de circulatione sanguinis in rana) clarissimumque Virum rogavi at station as pervenent Condino Ameteluedam.

um, ad te cum ipislota mea ijsdem uncta trons. mittat; Quapropter his deformitus certioren illum gramprimum facias vir celeberrime et cum in pervenerent, ad nos omnia rescribere ne graveris.

fol 30/ Les libros de jubre motrica et morbosa costs practice ratione, of unatomico-mathematica unalysi tphealos typis ynamprimum dubinus si otium supportet, et veres. tibique si place d' transmillemme. The. atrum mostrum undomicum post chien Cinerum station aperetur sectionesque cadaverum cum vercitationibus anatomido practicio incipient, labor sane magnes ) has potisseme in Urbe, in conspectu scil[icet] Huleae, it tolius pene derbis, ac ocali gintum, alque udeo imper nostris humeris, guoque ut teelem non sim per spestolam longeor prue caeteris impedit. Si grid nova infend vos ast de re medica comuni-Cla logo Vale vir eruditisseme it amare perge uddictissemmen tibi Baghoum Romae 3º Kalendas Februarias

Magnae Societati Regione anguinament Leorgius Baginous . S. P.

Non rigue me affecit voluptate en dies, Sodales Celeberrimi, qua doctissimus Scherardius anicorum mavissimus et contirranens vester vit me omnimm pene Societatis vestral Collegarum suffragies eidem unper esse adscriptum. Gu quidem honoris gradus quoriam meritorum meorum tenuitatem longe superat, fateridum Est cum omnem à sola humanitate il amoris in me vestri propensione fuisse profestion.

Quod autem his laudibus me ornatum voluistis. how id efficition ut ipse withi placeam aut assumam plus quam soleo, tueri placet modes. team meam, sed id assegnimini at me vobis devincialis magis, quo rum esta video nimis in me honorifica praeclara, singularia, quae optavi Egridem semper, ussecuturum tæmen nungnam fæutabam.

Ecquis crim in Collegium vestrim post homines natos celeberimum, quod Carolum Principem immortalitate dignissimum Autorem habet, at a quo multiplici un varia Viroriem scientia doc. fol34] torum angens bonis artibus at humano generi refluit utilitas, adscribi auderet, nisi omni virtution ac disciplinarum yenere sinstructissimus? Summas igilie vobis haber gratias pro

fol 34 conta

delato mihi honore ab encelso quodamente diberati animo vestro. Atque si murmos hoc compensare meis officiis non Att potero, memoria tuebor, et prosequar ctiam landibus quamdin vita fruar, at ex optima saltem voluntate qua boni, et sapientes viri metiri beneficia consueverunt, aliquam vobis relatam esse gratiam existimetis. I aleti.

Romae Valendia Octobribus 1698

Celeberrimae et hagnas Societati Regias Anglicanas

/ Londinum

Da Stoane est Secretarius Regias Societatis. Baglivi's acknowledgement (10ct. 1698) of his election to the Royal Society; from the autograph draft, letter 19 in his letter-book, MS.7516 in 'Bibliotheca Osleriana', Oxford, 1939. (Folios 53-34.) 'Othererain' was biliam Sherara.

## Magnae Societati Regiae Anglicanae Georgius Baglivus, S. P.

Non exigua me affecit voluptate ea dies, Sodales Celeberrimi, qua doctissimus Scherardius amicorum suavissimus et conterraneus vester acceptis ab Eruditissimon Sloane litteris nunciavit me omnium pené Societatis vestrae Collegarum suffragiis
eidem nuper esse adscriptum. Qui quidem honoris gradus quoniam meritorum meorum tenuitatem longé superat, fatendum est
eum omnem a sola humanitate et amoris in me vestri propensione
fuisse profectum.

Quod autem his laudibus me ornatum voluistis, non id effic citis ut ipse mihi placeam aut assumam plus quam soleo, tueri -placet modestiam meam, sed id assequimini ut me vobis devinciatis magis, quorum ex amore fluere ista video nimia in me honorifica praeclara, singularia, quae optavi equidem semper, assecuturum tamen nunquam putabam.

Ecquis enim in Collegium vestrum post homines natos celeberrimum, quod Carolum Principem immortalitate dignissimum Autorem habet, et a quo multiplici ac varia Virorum scientia doctorum ingens bonis artibus et humano generi refluxit utilitas, adscribi auderet, nisi omni virtutum ac disciplinarum instructissimus?

Summas igitur vobis habeo gratias pro delato mihi honore. Atque si munus hoc compensare meis officiis non potero, memoria tuebor, et prosequar etiam laudibus quamdiu vita fruar, ut ex optima saltem voluntate qua boni, et sapientes viri metiri beneficia consueverunt, aliquam vobis relatam esse gratiam existimetis. Valete.

Romae Kalendis Octobribus 1898.

Celeberrimae et Magnae Societati Regiae Anglicanae Londinum.

Dn. Sloane est Secretarius Regiae Societatis. z kyto stystefunk mokytán pomo ktárok 1000 ktárok 1000 ktárok 1000 ktárok 1000 ktárok 1000 ktárok 1000 ktárok 1 program stanovní stanovní

Vicusers to hed. Fac., Rune fol . 47 } ... 5-05 20. vi. 1698. letter 28, B. to Lev. Bennis, re Vuscus fot50, idaren ] Illustrissimis line inhi/ polirimum colendia D.D. / Soctorbus affregation - / Collegio me dicinal romani / 1 Comum. jx. 47 houspeld in the 20 wer mensis inni unni 1648 lou claussemi In pagina seem da titlerarum, ynas ad vos imperime misi, agistis, ni fullor, seguenha verba ( it million cum sale - marino): in iocum imsmodi verbornon, segnentia, si placet, inbotituentir. et parvam admodum, ne millam fore dicam, cum sale marino. Valete viri ornatissimi, et me æmetis, quaiso, non propter guoddam menn meritum, sed ob societation studiosorum. ametis, ingnam, me, gui sum. Dominutionum vestrurum. Jerves obsequentessines Kay mundus Vienssens ! pour rome. Vertite folium D. h. humsp. fol 470] Jegistis sub initium, ni fullor, paginae quarlae Letterarum mearum sequentia verba (puterioris acilem hace; nimirum gnod sal acidum vilatile). 4-istes vocubulis cilimum Cantiim ( volatile sciritet) idendum est, it in partina il alimentis, partimore ub ciere suppeditation.

fols-0] Judicitande ubro Vicussens ad illum messem per klominum Bennis dry sum

De rebres medicie nec unte tructulis lisserere velle opus est magni viri et ad
magna nati. Hor idem indico de novo
tractatu loctissimi bicustano Viensens [sii]
in popugio indra [site of sanguinis natura & deteglida
re prorsus antehac a nemine tali metodo explicata, ut conijcere potri super ex specimine
operis quod favore tuo doctissime et amicissime Georgi Bennis ad meas manus pervenit

Romae 12 Julij 1698

Tuus ad omnia Georgius Bagl.

20000

S.P. / Hustrisme Bonine : Patrone colendisseme

Luas in meis die 6. Irlij scriptis, favorique Allustrissimi i amimi magiabechij concreditis literis minimi aphemenides, mic sesto; quae lisualissimum quidem judicium magna ex parte non sustinesse prosse cum me hand lateat, ut lamen las, miscellaneoum nomine quod ammodo tubas, benigne adspicere puveas, obnixe nogito. Carterum Tuo berennanti favori me commendo, sempergne nie fore spondeo

IV obilassimal Tral incellential Cultoren studioscossimum

Turam Lehröckium Scrib. Augustae Vind[elicorum] / d. 20 Novembr. 1697.

for by & branch

fol 49 Lucue ichrôckio Viro 4 imio. Termanorum
Reclines S.P. acculapio / Georgius Baglions S.P.

> Drigentia et tavore ellustressumi ornalissimique magicalichij accepi unper domum novum vestrarum de hem peridum! Le ru [an arum] cum apestola adiuncta. Elis sane inreum, nam curea observationum of todina primo krodijt nedicina; Et utinam novi nommes vestres insistentes restigijs postavitisque inunisem suculationem commentis

(711) dict.

fol 49 de faciendis vose eve trombus perpetus cocost'à gitarent; certé medica praxis solidiori
staret basi quam hodie non stat ut ad
nauseam fere in libro iam edito subindicavinnus. Summas interea tibi et Academ:
Sodalibus babeo gratias pro insigni munere, meque vobis aelernum devincio. Si quid
vovi atque utile in praxi observavero libenter
communicabo, si quidem debiles ingenig nostri foebis digni sunt qui tam prue claris
tri foebis digni sunt qui tam prue claris
cperibus adiung antur.

fol 49v

Illustrissimus Tozzius codem gnopue tempore libellum habiit Illustrissimi paritir magliair chij cura; per cithran ut dexit, quamprimum te de omnibus certiorem reddet. Tie interea vale Et imperij cithererij ornamento din vivas incolumis.

Romae. 10 Kal. Maias 1698.

Ran to B. 3. 111. 1698. fel 5.5. [ ] : illigible in binding of torn. C.M. 32 Doctissimo Danino la a, civo / in Collegio Ramano, gnod å Lando spiritu nomen habet, anatimes Propessori Celiberimo / S.P. dieit / J. Jacobus Rau. / This ante oct dum acceptes literio citius responsum fecissem, modo perationes chirurgical quaedam, Atra have urbem non diutius de tinussent. Fratias libi habeo y nam maximas, y wood fascialum operum tuorum niche mittere volueris, quem tamen medum accepi, et vereor ne entra comi spacium uccipiam, quoriam Scherardus Boctissimes water unicus optimus, - + lenglia pancis ub hinc Lepti fol 5-5- 1 manis redux sursus Sker Germaniam, Italiam appedit, et ql Im eter jam jam auspecatus est, tu Kornae Coram age, ut literae ab ipso Londinium inssae traditionen opusculorum tu orum under spondeant maturiorem, qual quit ? alias pod illus rediditum Expectanda felit. Par pari referre vellem, modo aligned typis mandavissem. Habeo lamen in amino de trangressen sanquisis & certeries in venas quidpiam publici juris pacere, etgés ipistorari hai inscaplo, ne aliorum in bructalu repet repetito untentir bectori nauseam p[ ]ut, twi si ucciplum, ture commercum litterarium mecum instituere, y ratum michi ent, et milus xubito quin rues methodus literato orbi be hoe certionen. 306 58; With however here typis mandalum in limpore

jols:8 guod moum iise miratiko hoc ipse costa) videbio et Rushij [sie] Spistolio et tractatu Dn: de Moor: guos Dn: Scherardum tili mississe scio Bellum inter Riischium et Bidloom anatomicum momen praefixum habst, sed re scionma spaa est scomaticum [sie] et oκωμμα scurrile. hoc et gridguam petiveris mittam. Vale.

Scrifsi iij die Martij Amo Chusti
umstefaedami

P. s. Schrardum meo nomine zelutabis.

fols-80]

addund Bootissium Viro Duo: D:

Leorgio Baglivi Anatomies

Professori Celeberrimo in

Collegio Lancti Ipiritris

Permal.

frod seed archesque design

Emiliaine Vore / 10. ac. han j Huntime . 1961.,

Amstere kan . Cikke inno . j. de, in l'ag. vuy
in romano dupie, time a chime co mulone.

Voresse! ...!

Spirit processione in the destruction de destructions de de l'estant de l'esta

Scherardus noster nondum attigit Italiam, puto tamen circa

f festum Ascensionis Domini Venetiis futurum, quo tempore celeber
rima fit ibi despo/satio maris a veneto Senatu in signum antiqui et

per litteras suis significet quo mature expeditionem meorum lib
rorum ad te procurent. Summopere pauceo cuamprimum te typis datur
um elegantissimam disertationem de difficillimo argumento trans
cursus sanguinis in venas.

opus sane te dignum, quodquo tibi gloriam nunquam intermorituram pariet. Caeterum summas humanitati gradius habeo quod illum mihi epistolari stylo digneris inscribure. et sicuti lubenter voluntati tuae obtempero, ita nolim ut ex meo nomine tam nobili tractationi obscuritatis quidpiam vel turpitudinis accedat.

Architycheum nostrum Vir coctissing for the entire month of the design of the entire o

Round pridice Idus April of 1013.

Totor.

va. Spermert, potentiat, sub D.M.B.

Trul Tister's Sex vor Onto: exercitationer of teim lead on quinted of Loria Servicia, Fool., 18.4 vor 18.7/2

Cochmen, Wh. (1808-1780): CD - modic comparis childli, Lour., 1885; Augaburg, 1880.

Connur, Bernard, L.T., F.R.J., 'Ivanaelium ...ici: rem . of letur ... it; le su me ni ... it une l. misur, sive la miruculia.' dvo. le m., 136° (18t et.). 3. to Chauvin 1 Sept., 1698.

Petro Chauvino / Viro Clarissimo / Galliarum

AEsculapio / Georgius Baglivus / euprattein.

pd. 54)

Ex litteris tuis ad doctissimum mihique ad cineres amicissi. Um Laughadium datis, quanta le prosequaria benevolentia connovi. La laudas in apistola tu nec lediperiter quidam, et neam
amicitiam, quae tua humanitas est, videris expetere. Ego autem
etsi me delectat laudari a laudato viro, tamen ea quae mihi tribuis, cum esse verissima cupiam, in me non agnosco. Porro quis
est qui te vel non amantem amare nolit; quem esse tam amabilem
litteris, humanitate, integritate, peti sentiat? Quibus same
de causis sic incen-

Verso) sus sum desiderio tui, ut ad meam instituendae tecum amicitiae cupiditatem accedere nihil possit. Et sicuti amoris erga te mei causae sunt profecto multie eaeque non leves, ita recens haec, quod tua liberali in bonas artes munificentia, et indefessa sedulitate, ab Anissonio de re litteraria Viro optime merito, recusa sint opuscula nostra, est omnium anistro. Auchorate tura erga me ani. Um pari ani o complectari, et fovere officiis, quantum in me erit non desinam; neque patiar, cum reliqua apud te omnia superiora esse concedam, etiam humanitate vinci.

Ifol.62)

Utrum aut alterum exemplar opusculorum nostrorum typis Anissoniis recusorum pergratum ficies, si quantitut oi not /// mittas. Permolesta aegrorum curatio, et domesticae curae in causa sunt ut tertius praxeos nostrae liber lucem nondum videat: decem capitibus complectetur, quorum praecipua sunt. de methodo recte priestalenci eius ue fontibus, de morborum allavicem periutationi ms, de successionibus, de natura et usu salivae eiusque morbis ab eodem pendentibus, de matura et usu salivae eiusque morbis, de vero Constitutionis temporum Astrorumque influxu ad morbos producendos. &c. &c. Vale Galliarum Ocelle. Et Reipublicae decus literariae:

Romae. Kalendis Septembribus. 1698.

V iro Doctissimo et Celeberrimo / Dn Petro Chauvin Medico Lugdunensi / in Galiis.

Lugdunum

verso blank)

l. to Chime

Viro Uchelervino / Domino Ulirne Profes ori conspelliquei/Oroditissi po./ Feorgine Bajliva o. P.

Viro 2 o lemi a o minus louls, growns ornativism last as Entvalt it man content off cit at early, on an aminus true in aller a minus to be a present and the family of the annual tales a man elle,

" la i ter : % lligne documentione et incoluctumi tune i amii un lighempii per ser a mandere qui designe.

Po. ... 107. 11.5

£310.

Bellini to B., 25.vi.98
b. to Bellini , 11.vii.98
B. to Geo. Bennis, Englishman,
re Vieussens.

Lot. 36)

Vir amicissime.

Suavissimae et maximi ponderis accident tibi

litterae hae meae, non eo quod ipse sim qui scribam, quasi in
me aut amabile aliquid, aut quod alicuius momenti sit, continen
atur, sed quod viri Angli Gallique, quorum manu istae meae tibi
comparati, et omni gravierum disciplinarumvi instructissimi.
Verum male cum iis agitur quod mei nominis, mearumque rerum
sunt studiosissimi, et hoc de nomine tuo similes, nec minorem,
quam quae in te sit, promeritorum seriem in bonos ac bonas accente artes omnes, nec dissimike tuo genium in iis deprehendes. Subnatura comparatum sic , ut velis benevolentia et officiis
respondere et tentatam facere praestantissimis hospitibus curam
et (?) ationem erga illos tuam, quod etiam meo de nomine agas
etiam respondere et me amare et voveo ex animo et iubeo. Florentiae
septimo Kalendas Quintiles.

Tuus ut semper Laurentius Bellini

(In the margin the bearer, apparently, has written his name (and the date of delivery, thus:)
Georgius Bennis / Anglus Julii .8. 1698

verso of 66 is a small unnumbered leaf '66a', in Magliabechi's hand, probably a p.s. to his letter which no.39, on peaf 67.

( letter 38'

Lett. 37) fol.64)

1 .. C .. R

## Laurentio Bellino / Italorum AEsculapio

Litteras tuas ab eruditis Anglis nuper traditas easque benevolentiae plenas et officii iucundissime legi; est enim mihi gratitati un cui et ne a te mari et te ancre orgite me legisteri perspicio. Quod ego non possum satis explicare quanti faciam, et quam delecter tui similium amicitiis augeri. In hac tamen comoditate (sic) incomodum illud inest, quod vereor ne quod tu de me habes iudicium, id eiusmodi revera non sit, ut ego ei respondere possim. Memorem igitur interea me velim existimes humanitatis tuae; gratum cognosces, cum facultas erit.

cum eruditis Advenis multa de rebushabui litterariis, et ut coniicere potos, non son superciliose de Italia sentiant ut unte solebant transalpini homines, potissimum vero fol.64 verso)

Danubii et maris belgici ranicolae. Italia literarum est dominam; Parens quoque Anatomes, Mecanices Praxeos solidae, Matheseos, Botanices, et omnium in omni aevo bonarum artium. Mi Belline quantum in te erit Iuvenes Italos ad priscam stas dignitate et sapienta succurre, ut quae hactenus se litterarum Principem iactavit Italia Imperii munus te duce ad longar agusto per etuet. Za bocarium stissi alligenter salutat; et si quid aliud movere ipsum non valet, moveat saltem honor Italiae, honor patriae, ut suas de cere-

runt advenue Angli opuscula nostra denuo typis edi Lugduni in Galiis, utinam cum illis edatur liber 3us rtertius; praxeos 14m rquattuordecim; capita complectens, quorum praecipua sunt. de natura salivae et morbis ab ea pendentibus. de pinguedinis natura eiusque morbis. de vero constitutionis temporum influxu, et morbis a quavis constitutione productis. de methodo praesagiendi eiusque fontibus praecipuis. de origine praxeos medicae Italico-pitagoricae a qua plura decerpsit Hippocrates, cum sua scola Coa, Gnidia, et Rhodia. de morborum adinvicem permutationibus et successionibus. de acutorum et cronicorum crudt. et coct. recruditate et coctione? &&&. Quibus suo tempore adiisientur libri de fibra motrice et morbosa. Vale decus Italiae et Imperii Litterarii.

Tuus ad Cineres Georgius Baglivus

\*EHis Praxis, in nos.1879-80, 182-4, consists of only two books

fol. 65<sup>v</sup>)

Iudicium missum ad Dominum VIEUSENS de suo sanguinis tractatu, Iulii 8. 1698.

De Rebus novis nec ante tractatis disserere velle est opus viri magni, et ad magna nati. Hoc idem iudico de novo tractatu doctissimi Vieusens in sanguinis natura detegenda, re prorsus antehac a nemine tali methodo explicata. ut coniicere potui nuper ex specimine operis quod favore tuo doctissime et amicissime Bennis ad meas manus pervenit

Tuus ad omnia

Georg<sup>S</sup> Bagl<sup>S</sup>

jol.65. Indilifaciono del l'apa favore unicissimal abbatis Itufae opensenta muse nostra 20 / circles the abhine diebus andis misi per l'atrem Capacinam 7 Corentemem hace omnia si dubit occasio significare nobeli uiro ne grameris. Dyerunt adverse angle f. F7. ... agnistare maggiori progressi helle medicina, mentre di continuo focciamo longhi discorsi della ma somma dottrina. Il Lig. abbate Stufa Gmo? Cavaltiere Fiorentino, e 9mo Letterato di Roma, essendo ammiratore delli moi sommi meriti, « che di continuo ha per le mani il suo sistema felosofico Ce fa divoti sima liverenza, A e se le dedica derribre divolissimo, Ed is rossegnandole la viva inaltrabile osser. vanza, e pregandola de suoi commandi, le Gaciof unille [? milment, unilamenti?] (e D. V. S. All was Roma S. læglis 1694. Divotissint Oblig has Sen go Giorgio Buglivo (vet7v) Adduss'
Acl' Ill mo fy' Sy' Pri mis Col mo
12. Sil' Vier Lievano Rigis!

? fol. 92 J. . . . inthe wheel ?) [uddus] Nobilissin o Clausium om / L'D. Léorgio [ig] / Medico Seperinelissimo / ".
appris
acidored & in B/A Land. "Bergerus desciset Roma Florentian 14/2/1693" und lidie de libre libre une Af. ml. :: 5 Myrind Berger (165-8-175-6) Now was on ing travels at the time. 1 - 11 . . . . . . . 1, - . 1.

to will 75016 ..

\$7516, fol. 84, letter 50

Coping then kedling, 50 453 and forel 27100.

tornelie to chalpithi; address missing, 1077.

Molto Illgust, re et Ecc.mo Sig.re mio ar. Col.mo.

lio sentivo per relazione d'emici, che Volecema habbia sezitto
al de. antonio tarbone, d'havermi inviata la sua projetissima opera
à lla Motomia delle Piante. Cameche io h vondo finalmente deposto à

fatto

perto clione libra facto, il noioso esercizio all medicare, sia resoluto
d'impiega e il tempo, quanto però mi sarà della mie indisposizioni

permesso, nella specolazione delle come naturali; perciò seno fuor di
mono annioso di vedere cottesto sue libro, il quale io non hò dià

ricevuto, e u mo che non si sia emerrito ò più tosto da altri malizionemente
occupato.

Vengo dunque con questa à pregar VS Ecc.ma, che si compiaccia significarai per qual via l'habbia manazio, accident le non perda la speranza di poterzo recuperare. Egli è horazzai un'anno, ca' io per liberarmi dalle moleste occupazioni della hemicine, hà stabilità la mia stanza fuori della Città, in un lue he remeto, et se qualifica dalla importune commercio dal vosae: eva accience un'este cantalia e tranquillo spero di potermi a licare a al'intermensi attali alla lettere; e far canoscere al menas che le ala vivo. Pre e un canta de come à t nermi esarcitate con qualche suo come melo, et à sasutare in mie mese il pre Hontanari, mentre perfine le bacio rivate le mani.

Di Napoli 18 di Settembre 1677

Devot.mo e parzieliss.o Ser.re

Tomasso Cornelio

a/



Vir Celeberrine

Non solum ipse sed et excellentissimi Malpighius, Brasavola, aliique Romani medici exuditissimam tuam schedulam de usu pxyz oryzae coryzeae? Praxi medicae summopere necessariam arbitrati sunt, utpote in qua saluberrimi huius alimenti indoles et usus in apricum eleganter exponuntur, neque speculationum commenta, sed naturae voces undique sonant.

Caeterum ita est exact ut pro illius complemento nil aliud deficiat, quam Eruditorum encomia. Et quantum ad me est, tu longe maior es, quam mea te capere possit commendatio: quis enim soli lumen afferre, nisi fatuus quispiam aggredietur? teste Petro Valeriano epist. ad Sanazarum.

Apparatum nostrum ad praxim solidam, sive ad interpretationem naturae in condenda morborum historia et curatione, et severa observatione et austera praxi in naturae st sylvis enutritum, et brevi publicae luci exponendum, suo tempore eruditioni tuae commendabo. Vale Vir Celeberrime et crede tibi perpetuo addictissimum

Romae Kalend. Octobris 1694

Georgium Baglivum Med. Rom.

Scriptum Domino Joanni Baptistae Tressant 2"Fressant". Med. Doct.
Parisios Gallorum

volta

fol.85 verso)

Questo trattatino de usu oryzae c?"oryzeae mi fu inprestato dall' Applab. Bouscet cameriere di Nonsignore della Bexiere camariere d'onore d'Innocenzo XII. Pigratelli c?. 1 ottobre 1694

Ex? ? Biampietro Valiriano to Jacopo Sannagaro, both remaissance Latin poets?]

Tressan het no Tressans

+ un trace of the limit

[x]



La Francia processe è stata sempre produttrice de' grand' Eroi, così in questo secolo si può gloriare d'avere fra gli altri partorito il gran Pier Silvano Regis splendore, e Nume della soda Filosofia, nel di cui sustema filodisofico si può veramente dire che loquatur Natura non Homo, come di Democrito parlava Ipocrate; E tanto è grande l'applauso col quale sono ricevuto nella nostra Italia le di lei opere, che non lo saprei esprimere à V.S. Ill<sup>ma</sup>, essendo concorde l'opinione di tutti gli Italiani che doppo la comparsa del suo sistema, siano decaduti affatto tutti gli altri usciti fin'ora, vergognandosi di comparire così deformi, e mendichi avanti la presenza de' suoi dottissimi splendori.

Solo ci dispiace che non essendo l'opera in lingua latina, la maggior parte de' Letterati per mancanza della favella francese si priva con som-

mo dispiacere

del frutto saporitissimo che ricaverebbe dalla lettura de' suoi dottissimi libri. Perciò tanto io quanto il Sig. Malpighi supplichiamo V.S. Ill<sup>ma</sup> in no e di tutti i Letterati di procurare, che d<sup>tte</sup> consolatione si non resti defraudata d'encomii maggiori, ed il Publico della consolatione di goderle fra le mani di tutti; come più diffusamente le saranno partecipate le nostre suppliche dal mio Sig. Abbate Bouscher, il quale colla sua innata bontà et umanità m'ha animato di prendere l'ardire à scriverle queste due righe, per dedicarle la mia servità, e l'ossequio che proffesso al suo sommo merito il quale mi è sempre stato à cuore, non solo ne' miei longhi viaggi della Dalmatia, Arcipelago, mà anche dell' Italia tutta, e molto più presente.

D.V.S. Illma Divotissmo Obligmo Sere vo

presentemente che mi ritrovo in Roma sotto la disciplina, e dirretione sic del Sig. Malpighi, per aquistare maggiori progressi nella medicina, mentre di continuo facciamo longhi discorsi della sua somma dottrina. Il Sig. Abbate Stufa Cavaliere Fiorentino, e Illustrissimo: Imo ovver gmo? letterato di Roma, essendo ammiratore delli suoi sommi meriti, e che di continuo hà per le mani il suo sistema filosofico le fa divotissima riverenza, e se le dedica Servitore divotissimo. Ed io rassegnandole le mia inalterabile osservanza, e pregandola de' suoi commandi, le b. umille sic. = bacio umilmente ? le Mani.

Roma# 5 luglio 1694

f.87 verso) caddressed:

All' Illmo Sigr Sigr Pno mio Colmo Il Sigr Pier Silvano Regis

1 Pariggi

Giorgio Baglivo

m,





## OSLER LIBRARY

McINTYRE MEDICAL SCIENCES BUILDING

McGILL UNIVERSITY, MONTREAL 2, CANADA





fol.88 (conjugat : ss)
letter 53

REDI to d'Andrea, 6. xi. 91
Copied by Baglivi, in a much more careful hand than that of his bozzi (drafts).

Copia di lettera scritta dal Sig. Francesco Redi al Sig. Francesco d'Andrea —

Prendo la congiuntura del Sig. Dr. Giorgio Baglivo che se ne torna à pi Napoli, e rassegno à V.S. Illma. il mio riveritissimo ossequio, e la mia antica servitù, e supplico la sua bontà à voler gradire questo mio umilissimo rispetto, accompagnato da un vero, e sincerissimo amore che sempre ho avuto per V.S. Illma. Io ho conosciuto qui il Sig. Baglivo dopo che egli per le Università d'Italia si è proccacciato tuttetutte quelle belle cognitioni che sono necessarie à chi vuole esercitare la proffessione di Medico, e di Filosofo e vuole esercitarla per quelle maniere che si convengono aglii Uomini d'onore, ed agli Uomini che voglion farsi distinguere dagli altri; Veramente si è incaminato per le vie ottime, e farà onore alla sua Patria; lo farà di certo, e non credo d'ingannarmi. Lo prottegga V.S. Illma. perche egli lo merita.

Presenterà à V.S. Ill and delle mie medaglie, che non so se le sia

Presenterà à V.S. Ill una delle mie medaglie, che non so se le sia pervenuta. Qui fin da Firenze parmi di vedere ridere il Sig. Don Francesco d'Andrea e parmelo sentire dire ormai il Redi mentre è invecchi [?] [last few

letters of some lines are block & illesiting dovrebbe rimanersi da queste fanciullaggini. Rispondo si è vero; mad ma in questa facenda di medaglie, io non vi ho avuto colpa, che sieno state fatte; Però V.S. Ill. mi compatisca. Addio la mia Vecchiaia, non vuole che io scriva di vantaggio. A Dio Sig. Cavallero, mi continui il suo amore, e mi onori di qualche suo comandammento, e le fo profondissima riverenza.

D. V.S. ILL

Umilissimo Servitore

Francesco Redi

Firenze .6. Novembre 1691

f.88 verso)

Endosed, in the lower left corner, in Baglivi's hand:-

scritta scritta scrittada Portici 11 nore 1692

Fail Sig. D'Andrea gli rispose in questa manieria.

E per quello tocca al Sig. Baglivo godo in estremo di sentire dalla sua relatione il molto che si può atendere da lui nella strada delle buone lettere, e goderei sommamente di avere occasione di poterloservire non meno per me che per lui, poiche scrivendomi che tiene pensieriro di portarsi in Olanda e poi in Ingliterra non sapendo quando sia per ritornare in queste parti, dubito che avrò campo di desiderarli più del bene, che far/gligge fargliene.

\*probably, in spite of the "da Portici", this is the date of Baglivi's copia.

#

7184.45

Osler Library, \$7516, fol. 88, letter 53 Nov. 45. for Auch.

meni to d'Antroa, 1891, & answer, 1892, copied in sallivi's hand.

Copie di lottere scritte del 2. Franco Mari di 2. Franco e anteres.

Ill.mo Sig.re mio cac.3

Prendo la congiuntura del ci, re p.re chor lo beglivo che se ne torna de Repoli, e respecto à V. Il. me il mie riverità lizo os equit, e la mie antica servità, e seguiteo la sua bonch à voter precire questo mie umiliazimo rispette accempa nato ch un vero, e sincerissimo ane e che semple he avuto jer VS. Il. me. To ab compeciato il la la regilvo depo che egli per la dniversità l'assiis si à procencciato tutte quelle belle constitoni cas sono necessarie à cai vuois se reitare la professione di Mesico, e di filocolo e vuois se reitares per quelle menico che si convengono agli lom ni d'onore, el agli tomini che voglion farsi distinuo dagli altri; versaente si è inominato per le vie ottime, e farà onore alla sua satria; lo farà di certo, e men crede d'inconsente. Lo prottega VS. Ill.ma perche egli lo merita.

Presentorà à VS. Illusa una delle mis medaglie, che non so se le sia pervenuta. In fin de firenze peral di vode e ridure il diger lon l'runcesco d' ancrea e permeto sentire dire erani il codi mentre è invecchiçone or two retters politerated at ani of line; devrenze rimanerai de queste funciullaggini. Dispondo si è vero; ma in questa facenta di medaglie to non vi id avete colpa, che siene atate facto; forò VS. Illuma mi compatisca. Addie la mis vecchiaia, non vuele che le seriva di vantaggio. A Dio Diger Cevaliero, mi continui il suo amore, e mi eneri di qua che suo commandamento, e le fo profondissima riverenza.

Firenze, 6 Novembre 1691

DA VS. Ill.ma

Umiliasimo Ser.re Francesco kedi



cletter 55 contides

Soprascritta

All' Ill.mo Sig.r Sig.r e Pn. Col.mo Il Sig.r D. Francesco d'Andrea

Mapoli

handing scritte of Portici 117, 1892

che tocc. al Ag.r a illvo pode in estremo di sentire della sua relascionzo il melto che si può attendere di lui mella sur da della bosmo lettere, e poderei sommangentar di avere occascionare di poterio servire me non mano perache par lui, poiche serivendeni che tione pensiare di per ritornere in questo parti dubito che aved carpo al desigeralli più a si bene, che fargliene.



fol 127 veno

[s'incontra] che è pure una prop di cui V.S. Eiche un favore wel tempo che co studeavo à Pisa; ma come non so. come au possa salvare ('effetto della forza elastica; supposto il detto votolamento: supplico US-lecha a volermene dare il modo. La mia difficoltà à che quando la corpo che deve rifflettersi ha rotolato un poco

15. XII.91. Malfigher to B.

H. 134 & 133 letter 73. auter.

lee: " Sis-Sig. et Pron. Sing " Jestinded & Recevia V.S. Secha qui inclusa la licenza de i libri probabiti. Mi spiace che non de si è potenta ottenere universale, O almeno più ampla, come lesideravo. M'imagino, che costi si tratterga con fle ance in osservagioni anatomiche, cosa

de me tanto desiderata, conducendo io

gru una vita senza studio, o tratteni mento vertuoso, onde la maggior parte

del tempo spendo un servere lettere infruttuose, e lortane dal mio genio.

La prigo a siverire per hada parte li

Sig: Dott: Begotte, e Donelle, e faciendole

humil "riverenza me confermo per

uno?

Cosh up.

Di V.S. Ecche

Di V.S. Ecche

Levot: 20 Sthigat S

Roundi 15 Xhu 1691

Marallo halpighi.

fol. 12 u verso tlanh

fol. 133

""

All Ecomo Sq: Sq. et Prin Sig in il Sq.

Ziorgio Raglivo

Belogna.

hy dear heavy

I'mpis discourse that Brian is in

modicione, and in 2 nd year! Tell his to find

his org into the de Library and introduced

luinself. I don't how he has dight, is I

don't him whather he's here cutting my

luctures this infector not. Mying that

went water. I would to show history of

mediciones lasting myself.

I hope you and Brian - can

be here on hundry

breefish to Regio amind in B's hand estrate,
be 99 much his for fraing his prime and
work that Right the writing of Rigin and
mot in Latin. Rome 5 luglis 1654.

Malpijhi f. 15' x bre 1791 & Borlivo at Molovana Smar him 'la licanya de i hibri prohibité'. M'inagino, che costa si traltanza con pla gl'amici i osservazioni anatoniche, cosa da un tanto desiducta.

mam doctrinae tuae messim brevi imperiturus eris. ... Teque obsecro ...me de experimentis quae cum Clarissimo Malpighio in dies compararis certiorem facere ne dedigneris.

Fol. 151, letter 92
Malpighi, Rome, 1 Aug., 1693, to J. J. Manget at Geneva. Copied in B.'s hand

M. regrets that he cannot prepere material for Manget's next volume, "cum gravissimis occuper curis.

Fol. 153, letter 94
Baglivi, Rome, 1 Aug., 1693, to Manget. Draft (bozzo) in B.'s hand, with many erasures.

Since graduating 7 years ago he had travelled & had spent 2 years at Bologna with Malpighi, whom he has followed to Rome & by whose favor "in aula Pontifica non infimal locum promerence, eique continue assideo, in Anatome, Praxi, et Consultationibus prossequendiscsic.

... Et cum Clarissimus Malpighius mihi heri vesperi ... mentem tuam aperuisset ... id oneris imposuit, ut te per litteras compellarem, atque cum nonnullas schedas observationum ... apud me detineam, te certiorem de hac re faciam, et si tuae prudentiae visum fuerit, ut aliquas ... tibi comunicaremcsic, notam per litteras mihi facias tuam voluntatem ... cfol. 154, uerum cum ipse uariis negotiis et rei domesticae et Dni. Malpighii distractus sim ...

Fol 161, letter 101

To Lucas Schroeck, at Vienna, ends: "Romae in aedibus Malpighianis, ipsis Kalendis Aprilis 1693 / Tuus ad cineres / Georgius Baglivius."

(pross

Baglivius

Ecc &c. 3

Sono tre mesi che o partii di Pariggi, et è uno che mi litrovo qui ai studii. Tanto in Pariggi che qui non hò potuto trovare quel che hò lasciata in Italia; vi sono quà di grand' Uomini, mà non vi è un Bellini ne un Malpighi. Le mechaniche che sono il fondamento di tutte le scienze naturali sono quasi sconosciute in questi paesi. E ben vero che doppo che Borelli vi è comparso, le voci di mecanica, di punto fisso, di linea di diretione si sono rese familiari à tutto il mondo, e vi sono pochi che si picchino di sapere, che non se ne servano per tutto: ma la più parte nonne sa che i nomi, e non pescono più àfondo. Pare che la dottrina de moti delle forze, e della resistenze sia riservata agli Italiani.

Come titto il mondo è rimasto d'accordo chile regole del moto de' corpi date da Cartesio sono false, così tutti anno con chiuso che quelle che ultimamente publicò Enrico Regio Cartesiano moderno sono ottime, e se ne servano à tutto pasto.

E pure il Regio non a saputo fare distintione d'un corpo flessibile, e dotato di forza elastica et un'altro che suppone infinitè solidum, e per consequenza inflessibile; e fà questo ultimo capace di rifflessione come

Io che mi ricordo aver inteso da V.S. Eccme che i corpi in tanto si \*//
rifflettono in quanto sono flessibili, e che un corpo infiniti solidum è
incapace di rifflessione hò posto qualche scisma tra i seguaci di

f.127 verso) Regio; ed hò asserito qualche propositione "prop.", che gli hà un poco imbarassati come v. g. Che due corpi inflessibilgi equali che s'incontrano con equale forza i loro centri di gravità, si fermaranno imobili la dove s'incontrano. <u>Che uno di essi</u> supposto sferico che cada obliquam-mente sopra un piano infinite solidum continuerà il suo moto rotolando sopra il detto piano con magior ò minor velocità, secondo che l'angolo dell'incidenza sarà magiore ò minore. Che se i detti due corpi si scontrano per fianco, quel che è à sinistra non si rifletterà à sinistra ne quel che è à destra à destra; mà al contrario quel che è à sinistra doppo aver rotolato un poco lungo la superficie dell'altro si piegherà à destra e continuerà il suo camino per là. e quel che 🗱 è à destra doppo avere parimente rotolato un poso sul'altro, continuerà il suo camino verso la Che non solamente ne corpi duri ; mà ancora ne corpi flessibili avviene, che prima, che il corpo si rifletta, / rotola un poco sul piano, ò sul corpo con cui s'incontra: che è pure una propositione di cui V.S. Eccma, mi favori nel tempo che io studiavo à Pisa; mà come non so, come si possa salvare l'effetto della forza elastica; supposto il detto rotolamento: supplico V.S. Eccma. à volermene dare il modo. La mia difficolta è che quando il corpo che deve rifflettersi ha rotolato un poco, quella parte di esso che il piano opposto ha fatto pregare e che ritornando al suo stato naturale deve fare rissaltare il detto corpo si è gia allontanato dal piano in maniera che få tutta la sua forza contro //aria l'aria, e non contro il piano, dalla cui ressistenza dipende

fol.128)

corpo. In oltre detto corpo quando há rotolato un poco, si trova fuori di quella parte che há ceduto all'indentro la forza del corpo e che ritornando al suo luogo lo doveva fare rissaltare: sicche detto corpo per lo rotolarsi che

egli ha fatto sul piano, trovandosi lontano dal luogo dove dovrebbe il colpo per rissaltare, non rissaltara punto, e continuera il suo camino sul piano, il che non arriva; non so se mi sono bene spiegato, ma V.S.

Eccma, credo, m'intenderà.

Del resto ho trovato tanto in Pariggi che qui mille adoratori del suo merito. Qui Monsieur Chatelzain Proffessore non giura che per il di lei libro: lo nomina due, ò tre voltein un libro che ha stampatoto de' moti convulsivi, e che ha empito tutto della di lei dottrina. Monsu Chirach pur proffessore è uno de'più grandi Uomini che habbia la Francia adora il di lei merito, e ne fà una stima tuttaffatto particolare. Passando per Tolosa andai à visitare Monsú Bayle che mi hå fatto mille carezze solo per sapere che ero stato suo scolare m'hà detto che le hà scritto. Tutti i letterati aspettano con estrema impatienza le sue funtioni del //i' Animale #\//resto/ e'l resto: ma con una impatienza che gli pone quasi in colera contro V.S. L'assicuro che lo domandano tutti à viva voce e lo d domandano di buon cuore non per criticare, ma perche sono sicuri che sarà qualche cosa di buono. La supplico di risposta che potrà indrizzare in Lucca à mio Padre. Sono e sard sempre 3/ di V.S.Eccma

Montpelier 10 Gennaro 1693

Umillimo divotissimo Servatore

Giulio Marchini

fol.128 verso)

t)

(Address, also, like the entire letter, copied carefully in Baglivi's hand:-)

All' Ecemo. (&c.)
..... Lorenzo Bellini

[whenp)

Jos. Duverney to B. 3 Jdus Sept. 1692. lette 77-78 ff-131-2,134 77: D's original 78: copy by B.

Marisips, 3 Idus Septembr: 1692
Illustri etj: Emuditiss mo. Viro D. Baorpeo
Baylivo M. D./Lycieus: / S. P. D./ Joseph
Duverney Academ. real: scientissum socius,
we c/non medicus et anatomicus Régius.

77 8: Clar.

ticit praesenteum bellorum lobes vir erudit. iss: ut rerius gram conceperam Tabellurus Lugdunensis existolam tuam annexam cum altera (celeberrenie) Malpylie, fassloris et Patrone mes manssimi, mili atteilerit Summas interea tibi gratias refero grand me licet immerentem, et tibe grand scram, nec de focie notum adro humaniter per litteras excipere volvisses; seio enun juva maximos et præstantissemos Viros ita notura comperavent, ut non tantum ingenie sui specimen undegnagne praebeant; sed etian in medio rium studios depraedicandis ingenus sus candori morem lubentes gerant. Sed hie non est reticendum, Vor miditiossume, quin tibi codem tempore et gratuler et invideam, primum guiden guod praeler gentes vestrae morem relicto patruo foro iter susceperis per Italiam ad invis-(-cendos) (celebracimos) Voros, et haurrendos solidioris letteratural frustus; quod etiam

-endos celebres



Drivernes t.B. 1692

Letter 77-78 } contd.

Atheneis

REDI

77 et

not in 77!

lori (su)

Dict. 77-deris

1 77 aplando 77. te sogo,

et sprie maxima unimi mer menndetate en ). florentissimis Staliae vestrae Athaeneis [sic] 15 abhine annis feceram, Alterum vero grand præstantissimi Kedie amici, et domini mei singul. aris familiantate et doctrena usus fueris Florentiae, et étamemen per litteras regueris. I mo etiam guod nunc Komal à celeberremi malpighie incomparabili destiritate et indicio in Anotomicis (ceque ac) Medicis disciplinis instruaris. Vir enim iste sicuti summa perspica-citate in total suis abundat, ila summa modestia, I sincero animo annies suis favet. 7 ostunet itagné Deus caeptis tris quod sub . (auto Viro qui . i. acutum est Italiae Vestral, (et so lidiosis Chymae restaurator) prima medicinal undimenta haurica sata, is; nec fallor grod sub tanti Cultoris cura at uberrimam loctrinae was mession breve impertitures cris. Led ut upertuis et ingenue teaum agam, summopere lactor youd thirurgian ad michanicen fluidi et solidi redigere censeas: opus certe (aggrediris) Anne ptime guod tibi turque summum pareet decus, et patriae ingens ornamentiem. Et quanting ad me est non tantum applando tentamen, sed obnixe rogo ne te caepti operis paeniteat

vel laddeat, sed quantocius supremam

manuser.

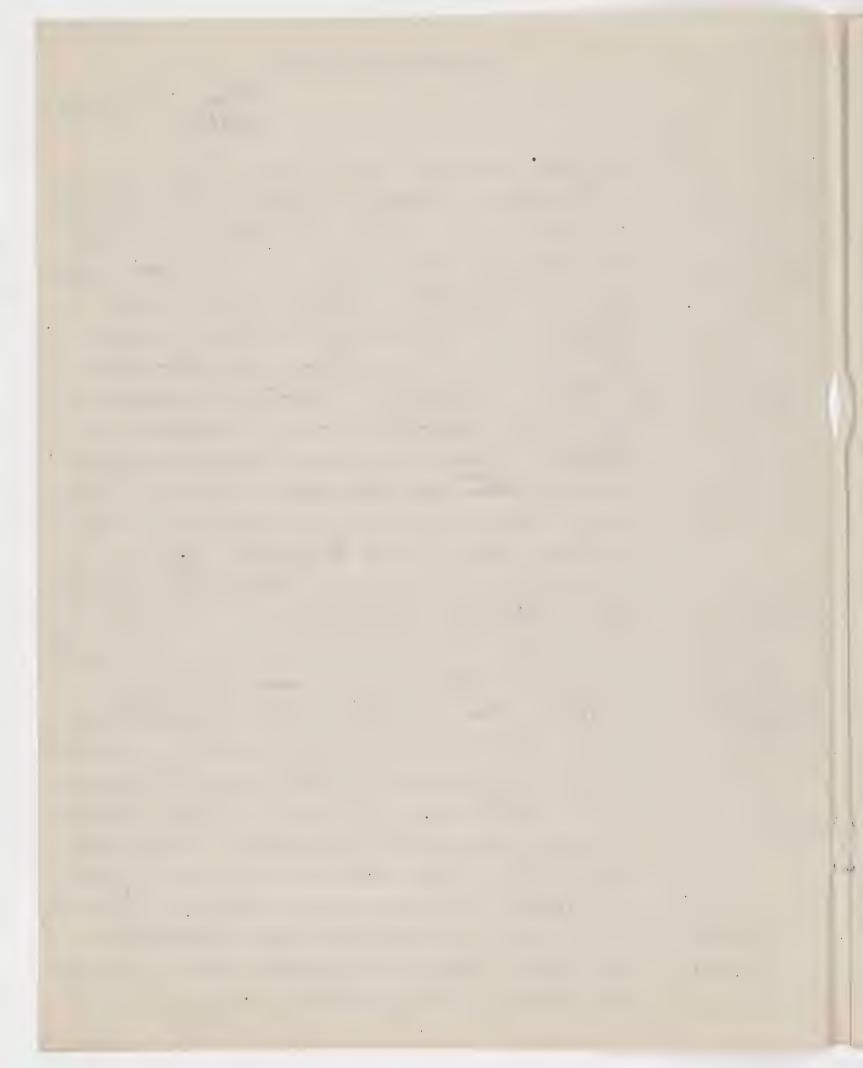

Letter 77-78 } cont'd.

(not in 77!!)

hot in 77

(Comparavit)

77 as in Enk.

manum adhibere ne graveris (ut publica luce fruatur). Hoc unum moneo, est rem sedula observatione anatomica et medico-chirurgica illustrare (satagas), et ominia ad mechanices trutinam riminus sist in morbis exarandis per doctrinam fermentorum hale enim de fermentis hypothesis sicuti in principio summum erudetorum applausum companierat ila nunc in fumum fere etolvitur; nam idem prorous apud me ist nominare fermentum ac Antiguorum facultatem vel accultam qualitatem; medium exponere: et s:

edocuit Genderus
in libro contra fermentorum naturam,
quem vestros oras
iam atigisse non
ambigo.

es perrimum de fermentis (quem ves. ler- tras ovas iam attigisse non amem, bigo) in quo omnem illorum exes istentiam dubiana omnino rednon didit, omnia per mechanicam secretionum et per orum accurate perstrinxit >

betis circa fibrae motricis et morbosae naturam aperiendum; atque hor quidem argumentum susceperis felicique exitu ad umbilicum perduxeris immortale tibi nomen, et apud eteros
maximas landes conciliabis: nam, ut meditor,
sectam methodicam pristino nitori redigere conaberis, quae sane à Themissone Laodiceo

SM

brimens

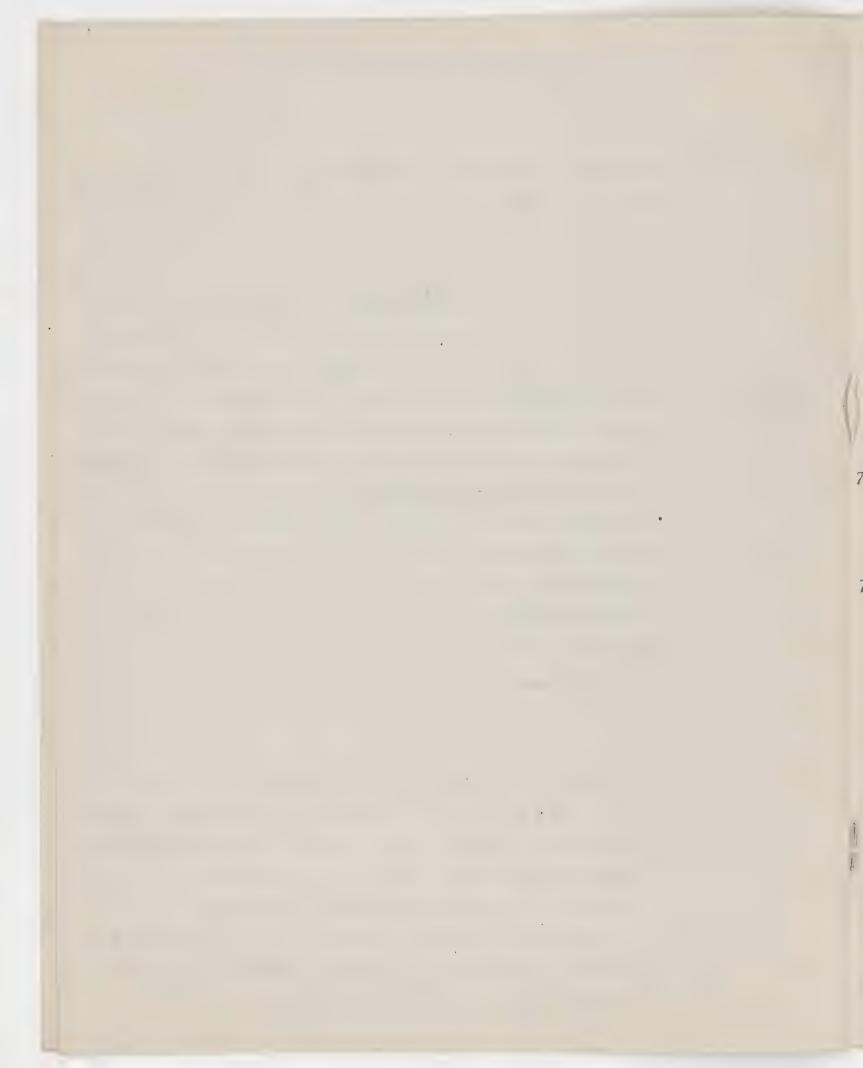

Letter 77-8 } cont'd.

Thervenot

77. absolvere 77. absolvere 77. -poraris

77. et puto 78. 4 quo Clar.

> 77. Et 77. laetor Caphe

77. mils.

primum evulgata, et Heronis temporibus à Thesallo Iralliano constanter promota fuit; bodie vero plusquam cimeriis tenebris obvoluta manet: Multa latent arcana in mente the, Vir optime; teque ambabas ulnis cum Domino Thevenot (cui tuo, et clarissimi Malpighii nomme pluriman salutem dezi ) obsecro non invideas bono publico diutus rem hanc protraendo, sed quamprimum rem prosequi, meque de experimentis, quae cum Clausaimo melfighio in dies comparatis certionem facere ne dedigneris. Juvensa Placentinus, de quo Clar Malpighius ociscitatier, series abhine mensibus per Studia Termaniae, ne ambigo oras vestras (quamprimum) revisurum. Annus fere est, Grod Domini Redii epistolas non habeo; hanc tamen faveas eidem Horen. trae millere, ut ex ea agnoscat quantis arumi viribus surabile ingenium suum prosequor, et quanti en Vostrates eum faciunt. Praeterea summigen lactarium grund breve aliqua &perimente de coffe in lucem dabit cum annexis duabas efestoles Domini Cestonia Medici Libarnensis, qui Libarni semen in all alga marina, et corallena detent, de grubus dubitamus an sur groque semine, seu vulo vegetent; beston vestrum interes erit, Vir praestantisseme, contructo existolis Donumene Redum sollicitare,

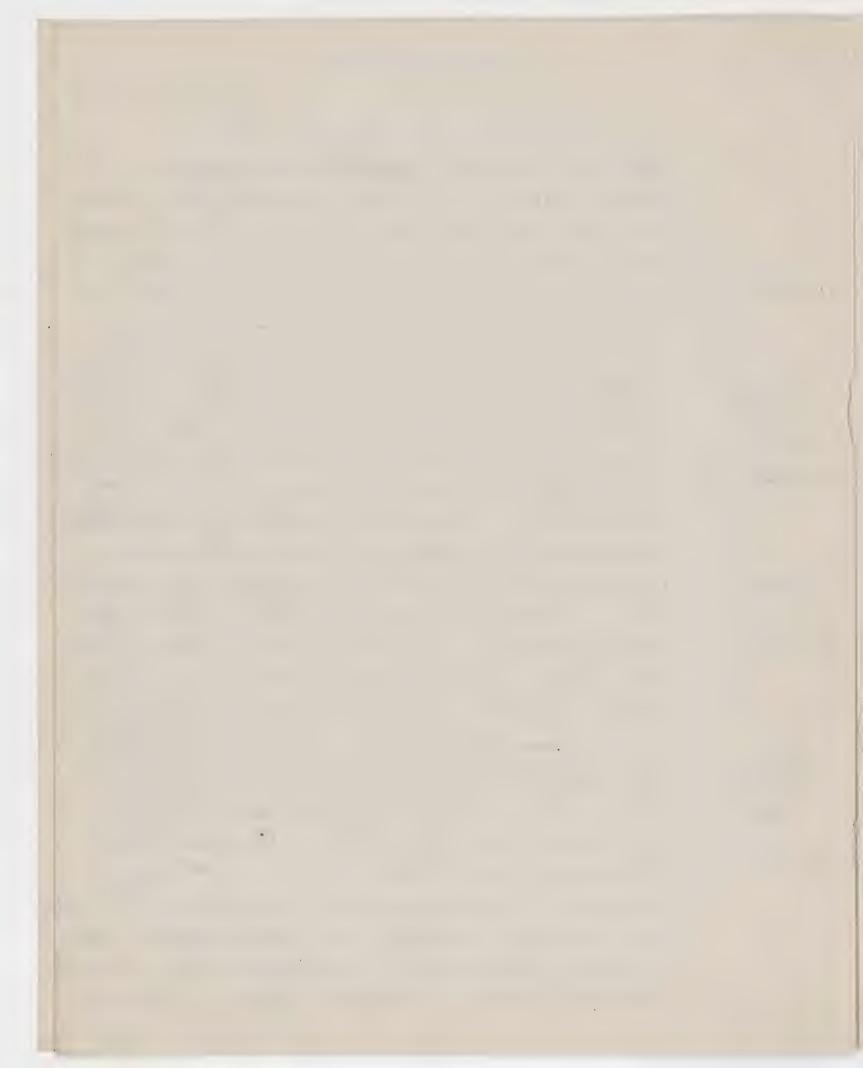

Dewerney to B. 1692 Lette 77-8 )
ff. 132 & 134 V Cont'd.

! 78 - Squampunum experimenta hace videamus.

! 178 ut hisce et alis suis experimentis brevi fruamus.

Clarissimis Bellino et Inagliabecchio, et si Patavium scripseris, amicissimo P. Fardellae plurimam salutem mes nomine dieas. Vale Vir

amicissime et me tibi ad omnia paratissimum

fore scias.

(letter 77)

(Seal, red war: Knight's behnet? & brig?in tree?)

(addressed:)

Ellers his aly. erwait: Wiro Dono Georgio/

Baglivo M.D. Liciens: / Komam.

f. 134"

Scrissi à Lecce questa lettera cioè l'orginale.

adi 8 # novembre 1692.

li seriosi adi 8 hovembre gueste lettera, eli dissi d'aver avuto lettera da Vienna dall' A[!] et che voleva cartegure con medici di Vienna cioè Sorbait, George Stocamer, è Ziorgio Vede[!] ultimomente richiamato da Jena dall' Imperatore per suo medico.

a far litter uligible in.

[ Ruds. we conjugate found for bef 134, its verse his in the middle the st half, uported day, of a address to Ragline?].

1 Vm 4 1 × 6 And the second s ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 1 taken on the local \*)

B. & manget, 1. Viii. 93.

BIOGRAPH = fol- 153.

Genera correspondentes (1668-1707)

Harrison Salama
1.86 !!!

Bereer stude

his Mys.

Viro Gravisiumo et Ematissemo / Johnie Jacob: Mangeto Med. Celeberrimo . / Georgia: Tagiarias . S.P.

Post udeplan iapao esternio Lolerni medecinae carriam, it practa varia etinira for Regrum Nespolitanum, valmatiam, Allyri cum, finitimasque Turcia duferir Regiones, et for universa fere Staliae hostral athenala, tan dem integro biennio superrime commoratus frii Bononiae: Anatomes et Medicinal alterius ad discendar gratia cum Cl. Malpighio: hoc autem Viro in Urben advocato ut Archiatri Pontficii munus oberet, spe eum insignutus pro sua humanitate, el venevocentia, in aula intrecca non enfemum locum promereor, rigue continue assideo, in Anatome, Proxi, et Consultationibus prosequendis. Intra nuper litteres tuas libentissime accepimus, ex quibus maxima animi elatione cognovimus te Bibliothecam Medico-Practicam consiliis, remediis, historiis anatomicis feracissimam quamprimum publico bono expositurum; Et cum Clarissimus Malpighius mihi heri vesperi in Urbem reduci à cura Nobilissimin Viri ruri degentis mentem tuam aperuisset, et se prorsus imparem cuicumque muneri litterario obeundo agnosceret ob gravia quibus premitur negotia, et curam salutis Sanctissimi Patris, id oneris imposuit, ut te per litteras compellarem, atque cum nonnullas schedas observationum practicarum, anatomicarum, et experimentorum varii generis in longis itineribus Xenodochiis, et Celebrium Virorum

f.153 versog

colloquiis adeptarum

apud me detineam, te certiorem de hac re faciam, et si tuae prudentiae visum fuerit, ut aliquas ex hisque, easque rariores observationes tibi comunicarem [sic], notam per litteras mihi facias tuam voluntatem, nam

libertin



## (lette 94 ant'd)

libentissime tuis mandatis obsequendum mili erit, extpote Viri de se medica maxime mente ob inseema cirtutis monumenta.

insegna wirtutis monumenta. Caelerum inscium te noto Vir Nobelissimo good cum superrune in animo destinauerim publicar estilitate exponere libellum diseturno peregrinationum sudore comparatum cum hoe titulo. Specimen Chirurgiae fundamentalis restitutae ad netosom mechanicen solite et fluidi monitis et conseliis practicis rarrowbus detation (scored through and upleared, in marein, by: ) ad metodum ex petiente observatione et solido judicio deductam monito et consilies oportunes ditatum be &. incudit tamen fatum honestes conatibus, Nom cum proxime elapso Aprile Urbem advenisset Jo. Fottfreed Bergerus Profess. medic. Vittembeng. Saxonus, plurague cum lo un aedibus Malpighianis habuerim colloquia de rebus litteraries et procupie ut sensum suum mili aperiret de praefato libello, space libens suscept onus, cumque inter cae-

lera (ab eo rogatus quannacione) ei

commodassem tractatum integrum

ille me enseio et inscio Malpiglio ab

Vibe discessit, meagne de ulceribes et

de telceribus 15 integres papyre folis com-

prehensum, cum 4º alies folies de nulneribus,

nulneribres

1659-1756!! several works in 5.9.L. 1.22.50.

.....

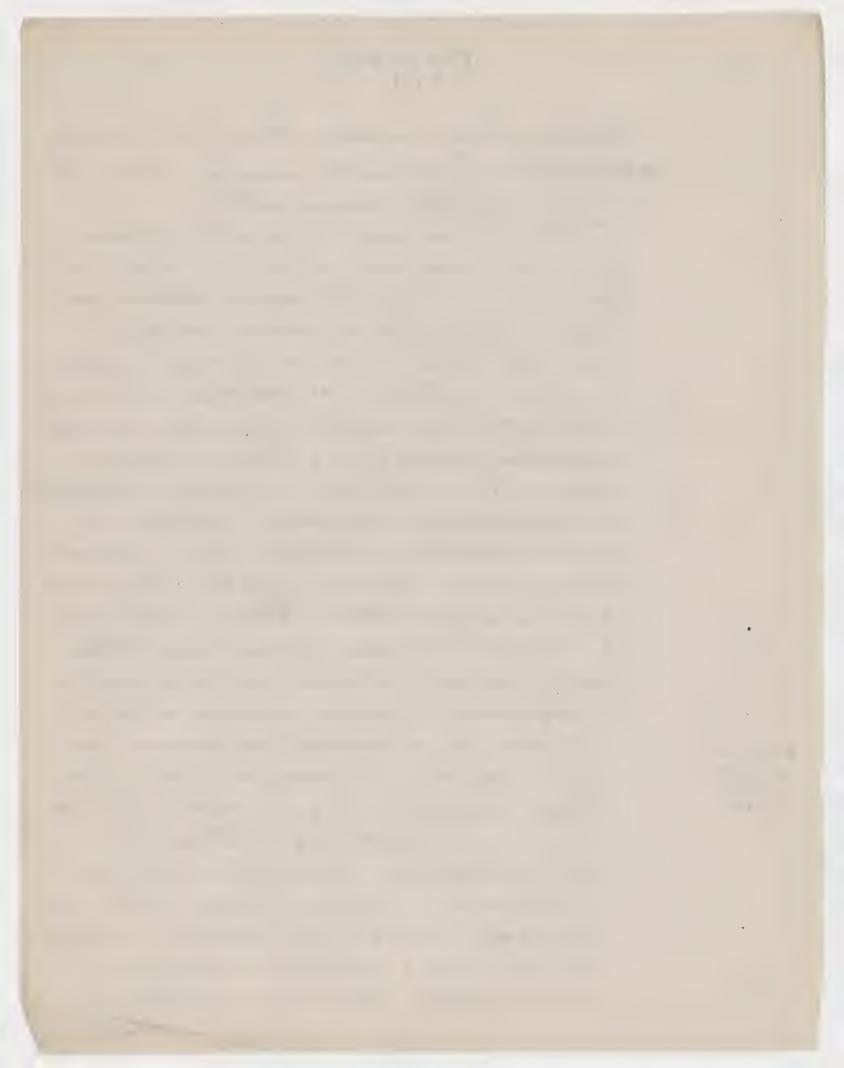

(letter 94 cont'd.)

unliveribres monuscripta cum nonullis aurum et nasi pareparationibres impudentissine et insigni meo, et anneorum moerore sufferatus est. Cumque hor facines Dis Bellino, Redo, alisque per Italiam amicio significassem, à singulis hor habin consilium ut quam primum

fol. 154) luci exponerem aliquem ex mis tractatibus in eague rem totam aperirem, verum cum ipse variis negotiis et rei domesticae, et Dni. Malpighii distractus sim pensum hoc exequi non potui. Quamobrem data occasione amicis tuis per Germaniam haec omnia rescibas exoro, et si sub nomine Jo. Cottifredi Bergeri aliquid Chirurgicum publicae luci exponatur te certiorem faciant.

> Quammaxime laetor uos meditari nouam Bibliothecae anatom. editionem cum tertii tomi additamento. Si otium suppetet quamprimum ultimam manum dabo thesibus nonnullis, in quibus tentamina anatomica et practica de fibra motrice, et morbosa habebuntur, teque obnixè rogabo, ut eis loculum aliquem in 3 Bibliothecae anathom. tomo impertiaris.

Demum cum Theorica medicinae pars hoc saeculo praxim longè praecurrerit, in id tibi incumbendum nunc est Vir Waxime ut solidam et inconcussam morborum medelam postpositis hypothesum figmentis vet nugis nobis exhibeas, quae omnium uobis hodie expetitur, eiusque fontes nuper aperuit immortalis ille Sydenhamius toti Italiae perquam charissimus. Diu vale Vir doctissime et me tibi addictissimum fore confidas.

> Romae Kalendis Augusti 1693.

verso blank

Manget!s answer, fol. 155, should follow here, but the inner margins cannot be read unless the vol. is unsewn!

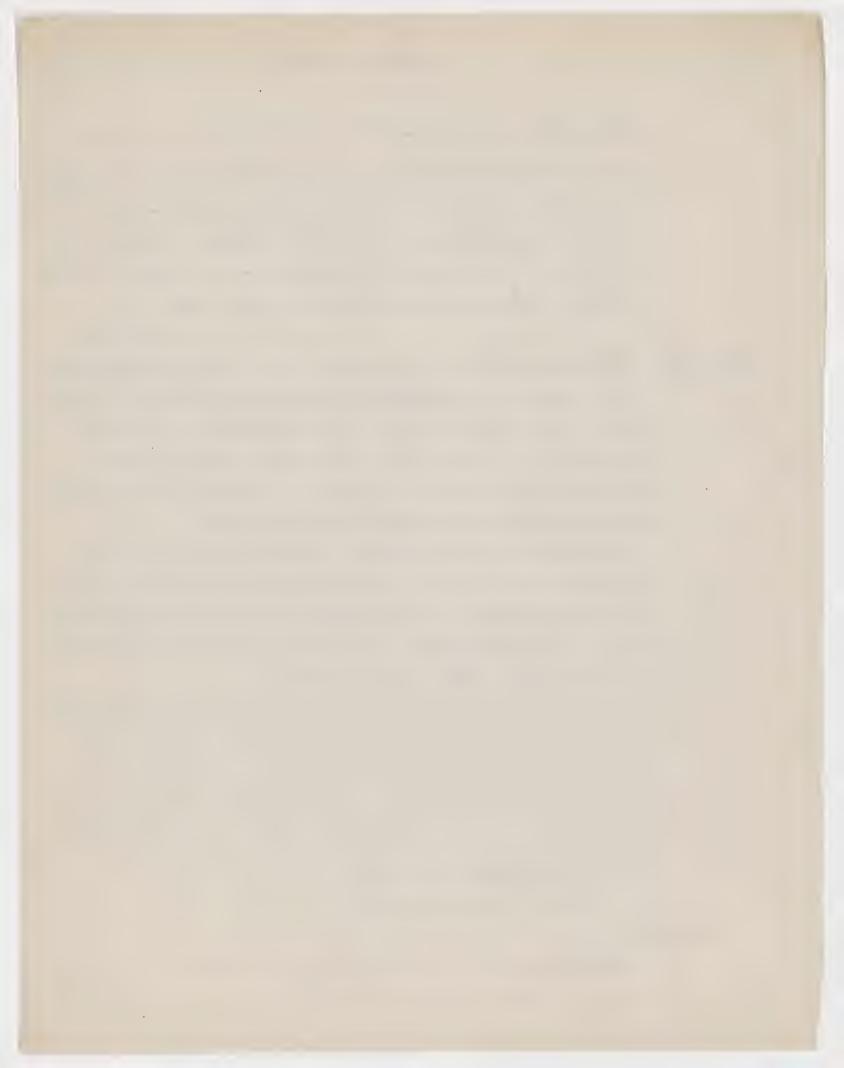

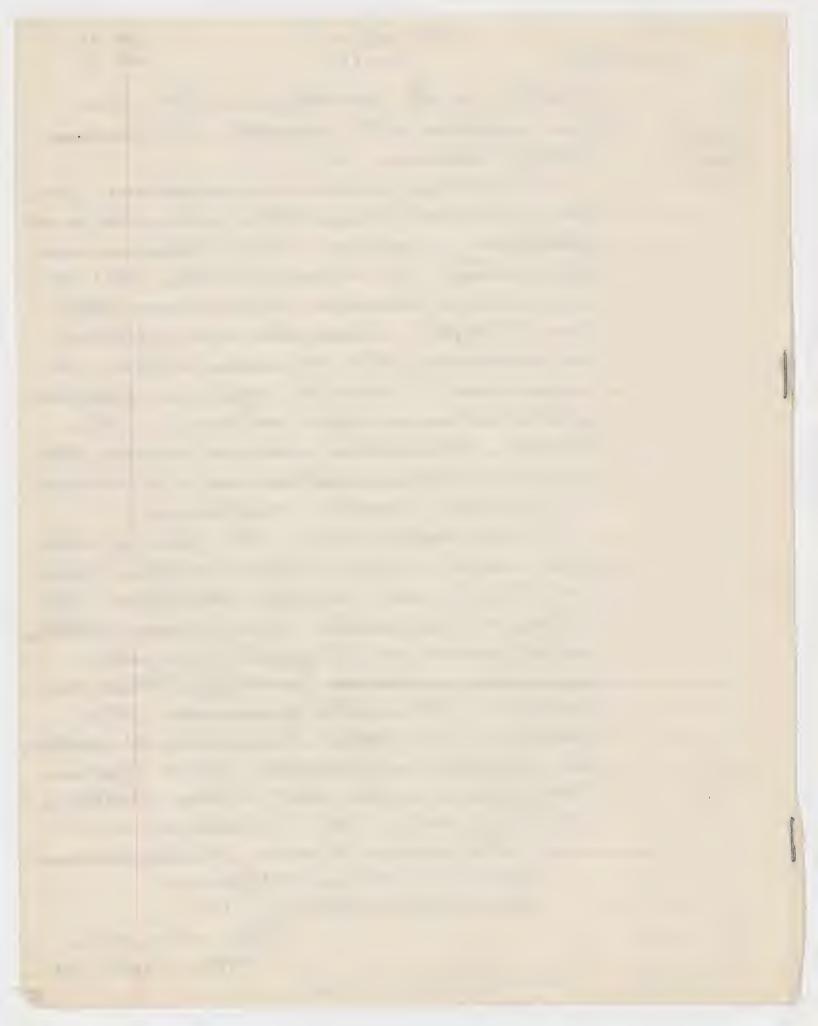

Viro Doct. et Celeb. / Dn. Jo. Jac. Manget Med. Doc: praest.mo / Georgius Bagliwius S. P.

Fortè incidi nuperrimè in Tabellarium Mediolanensem, mihique obtulit human issimam epistolam tuam, et Dn. Chouet. Summum tamen mihi attulit dolorem cum ex ea intelligerim te ualetudinariam ac penè morbosam agere uitam ob multiplices affectiones quibus obnoxius es. Et quoad consilium quod à me poscis Vir Celeberrime, nec non ab Ilyat.mo Tozzio. utinam tibi eam afferat utilitatem quam ex animo precamur tanto Viro non solum de Republica medica et toto Orbe litterario optimo merito sed et Ill.mo Tozzio et mihi et toti Italiae gratissimo amantissimoque. Putat itaque ?itq. Ill.mus Tozzius, et eidem ipse quoque arrideo, te nune melancholico-hypochondriaca affectione laborare, idest sanguine terreis acrious uiscidisque particulis abundante, quae omnem illam symptomatum tragediem, quibus districtus es producunt, sed potissimum fluxum haemorrhoidalem pertinacissimum cum febribus nocturnis rugitibus intestinorum somnis turbulentis et reliquis huiusmodi h.m.'].

fol.193 verso, Pro quibus omnibus arcendis malis putamus, (si ita tibi quoque uidebit) maxime opportuna fore martialia, et si haberi poterunt aquae spadanae

. No. Jac. Banget For. Por:

stantolico-hypochondrinen affactions is son e siscidispo particulis abundante, quae one e districtus es producunt, sed potissions f simus qua feeribus noccurnis rugitious intessis et reliqués bulosmodi, b.m.'j. qui us ornicus arrendis malis putemus, (si ita tib na fore marticlis, et si ha seri ; ot runt

I omnem sus tempore pagmam stague [? ital] adimplere poterunt. Cerussa stibii en regulo martis insta descriptionem Salal nunc sum incipial singulo mane et continuetur per mensem, magnosque fructus exime exime percipies, ut repetita experientia didicit on Tozzins. Elixir prop.[?] Helm[?] adictur[?] los alves balson. peruv. alb. destell. cum ag. cinami optimum erit in hisce fluxibus. Lacte vaccino cocto cum aq. [...] uti solemus Romal in hisce flugibus flugibus dunmodo tamen non contraindicabet febris et nimius languor ventricule. Kadicem Hiperacuanhae non adhuc expertus est the Hopping dr. Toggius in fluxibus hemorrhaidalibus; at si aliqualem ex ea fructum in dyssenteries alisque tricitios himsmode fluxibus alias tu percepiste non inficiationer earden utilem grogue futuram in flugge haemorrhoidali.

fol. 194

Interea rogamus te Vir Coto Celeberreme ut a studiis litterariis quantum potueris te temperes durante usu proedictorum, remeditemperes durante usu proedictorum, remeditemperes durante usu proedictorum, remediseccedere tibi permittatur unumopere tibi conducet. Haee sunt propria remedia quae necessaria in praesenti putamus, faustunque tibi ab illis exitum enige atque er animo rogamus. Opportunam occasionem expectamus est tibi transmittatur liber dni. Tozgii coment. in aphlorimos] Hip porretis]. Dno C[h]ouet pluriman salutem dicere ne graveris. Din vivas · Livery t.)

perpetuo observantissimum credas Datum Romae 4 Decembris 1685.

fol. 200 lette 126.

kir doct. Celeb. et Amieins (munamed)

Rumpe moras calami arquet ancissimus dominis Mangetus. At causae qual aliquot mensum silentium imposuerunt calamo abunde per litteras significatae libi sunt ab ancussemo usque ad cineres domino Sherard doctrssimo Diro. Pugnandum mihi fut (more huius Archigymanasii, ex decreto Leonis X P.M. fundatoris) cum 12 Competitoribus, Cathedram anotomes aspirantibus; sed auspice Deo, et favore optime principis non vero meritis mero, caeteris aliis digniorem me reputarunt Rectores Archigymnasii. Porro ultima manus imporenda erat grague to Prazi meae Com adunctes dissertationibres anatomices, be, &c. Quibus annibus iam solutus negoties et curis properodo gravissimis liberatus hoc mili sumpsi ut ad te seriberem teque, ut decet, certionem faciam tum de adepta Anatomés cathedra in box Archilyceo, tum de libro Prapeos ram edito. Quatros huis exemploria en fascilim contrage; quorum unum tebe dono mitto Vir Celeberreme ; duo sommo Chouet; et 4 tum Dornino Le Clerc, M. D., quem cam certiorem feart Dominus Scheraed [sec] ut make retulet. In eaden fascitulo adount quoque coment confujentarija Cl. Toggie in aphorismos quas [sie] tili dono mittet. Hasunt groupe 24

annis ut galliea lingua libri doctorales edantur tanto literarum dedecore et detrimento. Vale Vir Celeberrime et amare perge qui te amat, tuique obsequentissimus cultor est ...

[1696 (follows a letter of mangets 1 Aug.

Toggi & Schroeck, but in Bagliois' hand, with examines

[and corrections (also in B's hand) - Probably drefted by B. for T.]

Viro d. et c. Lucae Schrochio Med. Augustano Lucas

Toggius. S.P.

Lummopere doleo, humanissimas, gratissimasque litteras tuas elapso Junio datas, monnisi paucis abhine diebus ad me pervenisse curà doctissimi, anicissimque Dri magliabeachie. Idque factum esse putaverim good commodam occasionem nactus non quesit esusitissimo libro tro una cum litteris transmittendo. Pro tantis egitur, et tam assidues in me collatis beneficies summas tibi gratias refero, na potissime soro praedicto observationum a te in Patria nuper peractarum doctissimo libro, quem prae manibus quotidis mune habeo, tantique Auctoris mon ingenium solumnodo, abunde omnibus notum, sed indefessam praeterea ac summoper Commendabilem vigilantiam in illustranda letteraria Republica novis atque novis soledae mentis laboribus. [. ]... qua de re tecum et cum universa Celeb. ma tradenia vestra summøpere gratulor, et maiora Auspice des imposterum auguros. Altera pars comment, in aphorism. Hip. with gennina Recentionum [? Rec um] inventa quamprimum

pu fol. 20?

figurae eleganti aere insculptae res Romanas repraesentantes quarum 12 Dominas Scherard [sie], 12 vero ipse titi mitto domos; utinam titi avrideant. In eoden quoque fasciculo adsunt semina plantarum titi a Comino Sherard inscripta, nec non duo libelli alii quos idem domino Le Clerc transmittit. Fesciculus hae hebdomada Mediolanum muisus est dominis Carl. Federico, et Carolo Francisco Carpani ibidem Mercatoribus cum mostra epistola qua illos compellarimus ut quantocius

20vresso/

has hebdomada Mediolanum musius est dominis Carl Federico et Carolo Francisco Carpani ibidem Mercatoribus cum Mostra epistola qua illos compellavimus ut quantocius Fusciculum ad dominum Chonet transmittendum curarent, lc. 14ac eadem hibdomada seribo domino Chonet, quem de suca effectola certiorem facere ne grasseris Vir Celaberrime.

Cl. Tozquis iam habiut 3 um tomum Bibliotec. Psact. sum masque tibi gratias refert pro doctiosimo suumere.

I pase avidissime espeto 3 um et 4 um, quem dominus Chonet commode transmittere sobis potent val in fasciculis librorum quos mittet Domino Cesaretto Bibliopolae nostro, cam quo, sug segotia sinhi sunt librorum; vel somino L. Vlie [?] Bibliopolae Gallo in foro Agonali prope Theatrum Pompei magni et Thermas Neronio manu im pensas pro illis solvam ipse prae-

fatis Bibliopolis. Lingio Baglivo

pricapid the sentias de rudi alias (sed utinam proficus) opusoulo nostro candida nichi rescribas oro;
nam ex tua sententia et hortatione studia imposterum excolere decernam. Domino Le Clerc plurimam
sclutem mes nomine dicere, est eigne librum meum
Prapeos evolum tempore ne graveris Vir Celeberrimo,
quem obnica rogo ut Historiam suam Medicam latina
loquentem lingua quamprimum faciat; quae quidem
lingua prima est commercia moter inter Eruditos rei
tab Litterariae Viros; Gallorumque invidia effecit superio

forsan Typis publicis dabitur Neapoli, que quippe quae absoluta iam est, ac turo suas in classes digesta plurague haberem quae luci publicae Consignarem, nisi permolestae overis mili impositi aulicae curae, mentem a re literaria perpetuo avesterent, ac turbarent.

Amiciasimo Dro. Bagliro mostro plurimam salutem tuo mine significavi; et cum imper
Anatomes cathedram in publico hoc Archilyceo
obtinuerit; sammyne Proceso opus cum adiunctio
dissertat. publicae luci consignaverit; de hisce
omnibus annexà epiotolà certiorem te facere
voluit. Vale Vir Esceleb. me et solità humaniteto tua fovere ne desinas tibi perpetuo
addictissimum Lucan Toggium
Romae 20 Clecembris 1696.

for. 202 \ B. to Schroeck, 13 Dec. 1696.

Bylions, D.M. et Inf. Mietom.

Formare Ch. halpighio nostro, guod ed te serepsi Vir Praeclarissime, sed guoriam nil novi apud nos erat de quo te certiarem reddere possem, es es tempore exclamio silvit. Nunc vero data occasione epistobre trae ed Ill. mum. Tozzium anicissimum Dn.) susper datae, in qua (quae tua humanitate est) honorifica salutatione beare me dignario, hor mili sempsi ut ad te sonberem; quatiasque quas possum maximas

tibi rependerem pro grata recordatione, quam erga nos tenes. Teque pariter certiorem faciam tum de Anatoares Cathedra, quam super in publica concertatione an ctomica inter 12 Competitores adeptiva sum in hoc Archilyceo Romanae Saprentiae; tum de nostro Prayeos libro cum adminetis noveis discertationibus anatomicis publical luci de lan dato; unum exemplar teli dono mittere decesso; ubinam vero tradere illud debeam, rescribas rogo vel per dn. haghabeachium nostrum amicissamum, vel per vestros Viros eruditos Bermanos ad nos peregoinationem inituros. Interea Frontiscipicium [sic] operis libi transmitto ut ellud significare ne graveris amicis ac bibliopolis vestris per Germaniam. Si quid nove librorum apud nos, vel conterminos Enditos Visos myses proderit gratum facies si significaveris. Vale Vir Celeb. me, et un omne Orbis litteratie bonum dintins biroas.

Romae Idibus decembris

1696.

Tverso blank ]

fol. 203 } Lest of pietres mentioned in letter 126 on fol. 200.

Figure Mandate da me adi 16. decembre.

al hrangeto con 4 libri mili uno a lui due a Chart, uno a le Clerc.

Il Pasquino col sometto sotto, et e molti faceti attorno.

Veduta Castel S. Augolo, Ponte, e S. Pietro.

Veduta di Campo vacinno.

Veduta bella dell'antico Campidoglio

L'urna di marmo di Bacco a S. Agnese

6 Fontana di Sisto V alle Terme.

Statua del Tevere Nel Campidoglio

Veduta di tulle le tabriche fatte da Alesandro VIII. Veduta delle s'ette Chiese col ritratto di Hese VII

Dissegne di tutta la rotonda.

fol: 203) let. 129 Cont 1. ( list see 202/126)

Melisk

Figure / mandate due S. H Scherard al medeseino Mongeto adi 16. decembre 1696.

Obelisco colla vaduta di S. G's [?].

Coliseo

Colonna Traiana

Coltonna Autonfinda

Ornament fo di bronzo alla Sepolta S. Rietro, e Paolo

Luglia Piaza Nava

Catedra S. Pietro.

Casciatorje Veduta del Corteggio dell' Ambferrasorfe dell' Impératore a ille Cavallo

S. Pietro Co'Portici

Veduta delle Piazza, Siglia Guglia, Chiese del popolo

Campidoglio moderno Obelisco di piazza Nav.



Stulyis hus-\$2,3,10,16,

comes 11. VII. SE fel 64



heal. te bull mis fol 135 27.891. trace ... fol. 175 :7 x. 91.



Malpighi cto Régis fol.99 (single leaf)
5. vii. 94 letter 59.
Copied in B.'s handwriting.
Cf. let.52, fol.86 (B. to Régis, same date, &c.).

Con mio rossore hò veduto il capitolo della lettera nel quale V.S.

Ill<sup>ma</sup> con la sua somma e parziale bontà si degna encomiare et esaltare le mie povere produtioni, quali altro di buono non anno, che una curiosità e desiderio d'indagare le cose astruse della natura, che ella con tanta chiarezza, e profondità hà svelate. Vorrei solo per questa causa possedere L'l'idicaic. Can parte be masculine??

oma francese per poter tanto maggiormente godere i virtuosi et eruditi parti della felice penna di V.S.Ill<sup>ma</sup> quali però se fossero tradotti nella lingua latina, quanto più d'utilità apportarebbero f.99 verso)

gloria al di lei nome. Con che ringratiando senza fine V.S. Ill<sup>ma</sup> delle sue benigne espressioni mi professo di voler vivere eternamente

di V.S. Illima

Roma 5 luglio 1694

Divotissimo 6/7Sere

Marcello Malpighi

MOSILL UNIVERSITY
MOSILL UNIVERSITY



Letter 44
fol. 76-7
copy airmailed to Münster
23.1.48

Malpighi to Baglivi's father, undated a scrap of paper 20 x 10 cm., now loose from the binding, and all (including the signature, written in B.'s hand.

Endorded by B., Scrissi (day obliterated by blot) Ap'le a lecce auer parlato col al Papa. li mandai la riposta del Malpighi (which I take to mean that

B. had written in April (year?) to his father at Lecce telling him of an audience with the Pope and returning (after making this copy) the original of the following letter:

Riceuo la gentilissima di V.S. Ill.ma ripiena d'affettuos.e espressiami

del suo cordiale affetto verso di me, onde ne rendo alla sua bontà uiuiss.e

gratie. Godo la fortuna d'auere continua seruitu e prattica col Sig. Dott.

Giorgio suo Figlio poiche egli e d'ottimé e dolciss.mé costumi, applicatissimo

allo studio non tralaciando minima occasione d'imparare, e le giuro che

in questo diro esilio mio lontano dai miei Parenti et amici la sua conuersatione

rello studio

et aiuto mi solleua unicamente.

Mi spiace di non auere notitie da parteciparli, perche ueramente consolano et animano la sua docilità, curiosità, et aplicatione, però maluolontieri lo uedrei partire di qua, onde crederei che si potesse aspettare qualche oportuna oscasione. Redo a V.S. Ill.ma umilissime gratie per il libro greco inuiatomi, come anche per l'altro destinatomi, et offerendole la mia poca abiltà le faccio umilmente riuerenza, e mi dichiaro

di V.S. Ill.ma

Malpighi

1 . 4071. le la la .

McGILL UNIVERSITY MONTREAL, CANADA.

a service a service and a service serv

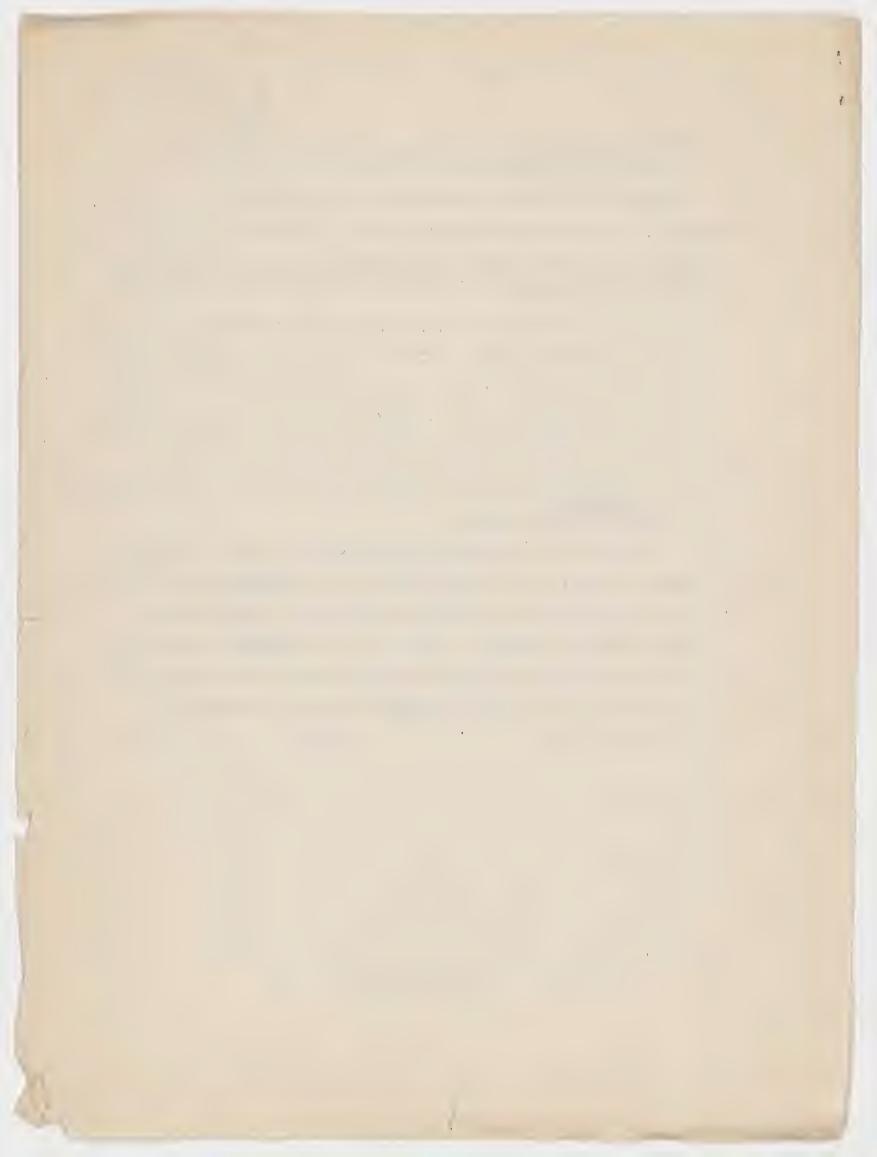

Molfieli to B. 15. xii 91

foll 124 & 133. " 139 Celters 73 & 80.

( originals in Mishaud)

Ricevra V.S. Extre qui inclusa la licenza de i libri prohibite. Mi sprace, che non si è potuta ottenere universale, o almeno peu ampla, come desideravo. M'imagino, che costi si trattenga con gl'amici un osservationi anatomiche, cosa da me tanto desiderata, conducendo io qui una vita senza studio, o trattenimento vertuoso, onde la maggior parte del tempo spendo in serivere lettere infruttuose, e lontane dal mis genio. La prego a riverire per the mia parte li Sig. Dott. Bigotte, a Donelli, a faciendole humilj a riverenza mi confermo per sempre / Di V.S. Ecchie / Koma li 15 X bre 1691 / Devot. De. / marcello heelpighi.

OSLER LIBRARY,
McGILL UNIVERSITY
MONTREAL, CANADA.

f. 133 recto "
f. 138 Verso: address:

Alle See Le / Giorgio Baylini / Bologna.

fol 139 La Sig. Ambasciatrice di Venetia vuole una copia del consulto fatto sopra quella dama che hà tanti quai quale credo che V.S. Esche Lab. bia onde la prego del honore e quello che invio. è per il Re di Polonia mi perdone

IP. T.O.

Either So fof. 139 contid dell'income ou, che la porto e resto Allin Lawit. A with haiky. Koma I maggie 1693 Vern bie 1. no config " co a circina Summed b, and - M. ", " - letter 72. Uhan I lake i.

Lette 73, fol. 124. halpithi, Rome, 18 Wee, 1791, to Backin at Rologue M. sends him "la licenza de i libri prohibiti ... M'imagino, che costi si trattenga con glanier in osser vazione anatomiche, sora da me tanto desiderata ... Litte 77, foll. 131-2, Jos. Duvernez, Paris, to Madri. at Morne, 3/9 dus Sept., 1692. Contratalety him: "... toh sent: for. 76. lette usy (malpipe & Rocher pere) Euth 4, fol. 76-7: a scrap of peper, 20×10 cm. ou de with a triglion had including the squature "helfight" not delia. Not delia, but endorsed in B. 's hand "Scrisse to Apile à lecce uner parlate col Papa. de mandas la réporte del malpighi. Meceto le pertilessura di VS. Ill.na. repiena Le d'affettuos, e espressioni del Juo cordicle affetto verso di me, onde, som he rendo alla tra Bonta remos. putie. Godo la fortune d'avere continua sersitu e pratina col Sig. Doy. Žioigio too tiglio poiche egli à d'ottimp l dolciss me Coolema, applicatess. allo studio non tralascen. minua occisione d'imperare, l le geuro che in questo dero esclio uno loutous dai mise

Marenti et amisi la sua concersat? et ainto

To hint. This sollena unicame solte da pertaciparli,

Mi spiace di non avere notite da pertaciparli,

Mi spiace di non avere notite da pertaciparli,

perche verane consolano et anin ano la sua dividità,

curiorità, et aplicato, però malnolonteri lo vedrei

partire di qua, onde crederei che si potesse espettare

qualche oportuna occasione. Rendo à 15. Illus. vinitisse

putir per il lebro preo invictami.

holpighi.

"[Nap.?]

Lette a 9, for 83 Luca Toyji & Bachini N3 Maryo 93" (difficult to decipher).

Trova & in Roma, Favorisea V.S. significante al S. halpighi, affindu[...?) at in caso che havessero "" b. à V.S. et al mis S. hearsello per mille volte lem.



## OSLER LIBRARY

McINTYRE MEDICAL SCIENCES BUILDING

McGILL UNIVERSITY, MONTREAL 109, CANADA



ACCIA Corregio da M. did 20 Nov. 1694. Note B's letter to Andry, 14 vii. 89, in wo. 1818, 241-52. Oct. 36. Thrufor estimates about \$ 60 cost of platochty the . \$ 3 t 4 ... unsering o re-servi On Zambecchan an Jarcho, Bull. 455. hed. 9: 144 & 311, 1841 Su correspondence with Minuster, 1947-9, TRANSCRIPTS - and copy - sent to Adelmann 11 belles for 767,99, 1242133, 150,151 \ 29:1855 18.1.481. af t for 15 for hunder. Letter copied partiel for hunster. 59,73,77,92,94,101 sex 6x.47 44148 51,52,57,63,64,68,69,81(84), 86(87) 90,91,92,102 106.108,109,117. 130, 140 141 142 15/11/2 12

